

COLLÈGE SAINT-MAURICE PRÉSENTATION-DE-MARIE Saint-Hyacinthe

NUMÉRO

RAYON

BIBLIOTHÈQUE

NUNC COGNOSCO EX PARTE



THOMAS J. BATA LIBRARY
TRENT UNIVERSITY



8.0



Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation





# La Terre.

#### à POMPON.

—Des plans comme les tiens, vois-tu, ma petite, ça ne réussit bien qu'en rêve, les yeux fermés...

(page 43).

### DU MEME AUTEUR.

| Les Ribaud, roman                                                          | 1 | vol. |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Claude Paysan, roman                                                       |   |      |
| Carabinades, recueil de Nouvelles                                          | 1 | vol. |
| Madeleine Ribaud, drame en 5 actes. (En collaboration avec Ch. Abder Halde |   | vol. |

## ERNEST CHOQUETTE

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA.

# LA TERRE



LA MAISON DE LIBRAIRIE BEAUCHEMIN
MONTREAL

5 4 2 6 . 1 6 / 4

3201

Tous droits de traduction et de reproduction réservés pour tous les pays, y compris la Suède et la Norvège. O bons semeurs de blé qui fûtes mes ancêtres, Vous qui du lit des morts rêvez à nous, peut-être, Que vos mânes profonds ne soient pas offensés, Si je n'ai pas marché les pieds dans votre trace, Si je n'ai pas, fidèle à l'oeuvre de ma race, Repris votre sillon où vous l'aviez laissé,

Mon âme paysanne est fille de la vôtre;
Si j'ai pu quelquefois exprimer mieux qu'un autre
L'émouvante beauté du rustique labeur;
Si, pour dire ce vieux et candide poème,
Il me vient des accents qui me troublent moi-même,

C'est à vous, mes aïeux, que j'en dois rendre grâce, Car mon ocuvre est la flcur de votre esprit vivace:

Et sans doute, ce sont les lointaines pensées, Siloncieusement dans leur être amassées, Dont mon âms déborde et qui la font chanter.

LOUIS MERCIER



### AVIS

Peut-être le lecteur trouvera-t-il que je retarde, en notant que je cours puiser certains éléments d'inspiration dans la lointaine et déjà ançienne guerre anglo-boer, alors que les fracas de l'épouvantable guerre actuelle semblent nous rendre sourds à tout autre écho.

C'est pourquoi je voudrais l'avertir que mon livre était à peu près imprimé et que je comptais bientôt le recevoir, — encore impreigné de l'odeur d'encens et de cierge des béguinages de Bruges-la morte, — quand les obus allemands ont commencé de s'abattre sur les forts de Belgique et de jeter le chaos partout.

Longtemps... j'ai attendu. Rien toutefois ne m'est venu... ni épreuves, ni livre, ni nouvelles, ni rien.

Jusque là, de leur menue écriture serrée, ils m'écrivaient presque chaque jour, mes pauvres typographes inconnus... mais, depuis, pas un mot.

Dès leur premier geste d'héroïque résistance, je m'étais empressé pourtant de leur jeter mon applaudissement et ma sympathie, de leur crier que le lointain étranger, dont ils déchiffraient si péniblement la pensée dans un enchevêtrement de manuscrits, était de coeur et d'âme avec eux... Rien... rien.

Pour rire, je me suis même adressé à Von Bissing, le gouverneur. Ah! le boche!!..... Qu'il ne s'imagine pas au moins qu'il a inventé quelque chose en ne me "répondant que par la bouche de ses canons".

Ce sont là les seules épreuves que j'aie reçues.

C'est-à-dire que tout était bien calme, bien serein, et que la même paix endormeuse planait sur l'Yser comme sur le Richelieu, sur les Vosges comme sur ma montagne, à l'heure où j'ourdissais la trame de ce naïf roman campagnard.

Et c'est ce qui fait aujourd'hui que, malgré Langemarck et malgré Saint-Julien, mon brave "Yves" met toute sa crânerie à se réclamer simplement de Paarderberg.

Ernest CHOQUETTE

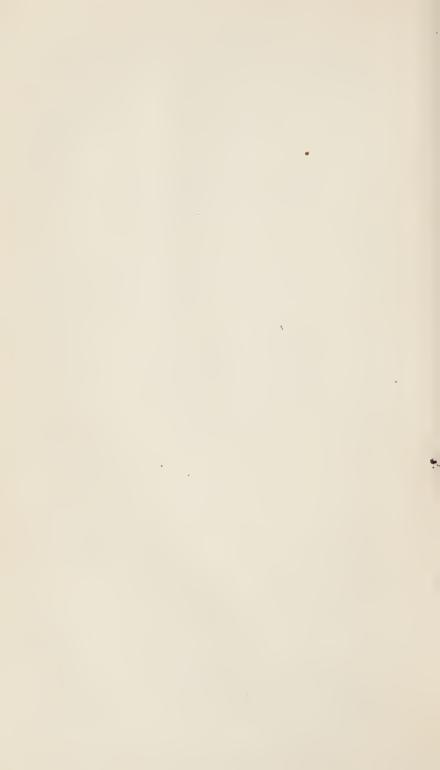

## LA TERRE.

1

Avez-vous déjà observé, dans les officines de médecin, comme il y a toujours de l'appel tourmenté, précipité, dans les vibrations qui succèdent au coup de timbre de la porte?

On sent du piétinement sur le perron, de la souffrance qui implore ou commande: Vite, venez.

C'est pourquoi, dès le premier coup d'appel, la vieille Marianne — depuis longtemps domptée à la fonction d'ouvreuse chez le docteur Duvert — s'était tout de suite acheminée vers la porte avec un frottement velouté de savates sur les tapis.

Quant au docteur lui-même, en train d'absorber son potage, il n'y avait répondu que par un geste importuné d'épaules qui voulait dire: — Ne me laisseront-ils donc jamais prendre un repas en paix? Et pour contredire aussitôt ce brusque mouvement d'aigreur, il s'était mis à faire les bouchées doubles afin d'être plus tôt aux ordres de son client. Mais la vieille bonne reparut bientôt avec un billet à la main.

—"Hein! Marianne: N'est-ce pas désespérant que sous le prétexte de plus sûrement m'atteindre au poste, à l'heure des repas, l'on ne me permette presque jamais de savourer à mon-aise tes excellents petits plats?... Ce coup de timbre m'a agacé... Tu as là un si fameux pâté aussi... Heureusement que... Et de qui ce billet — voyons?..."

Il le lut tout en continuant de manger. Puis interpellant aussitôt Marianne:

—"On me mande pour un enfant malade chez Lucas de Beaumont... Lucas, c'est le fils, n'est-ce pas? celui qui cultive aujourd'hui la terre paternelle, au pied de la montagne?..."

Marianne fit un signe de tête approbateur. Car elle était au courant de tout dans la paroisse, des êtres aussi bien que des événements. Depuis un quart de siècle, elle remplissait, pour le compte du docteur Duvert, l'importante et délicate mission qui consiste à la campagne à répondre aux appels toujours impatients des malades, et à trouver le thème de conversation qu'il faut pour les amencr à prolonger inconsciemment leur attente. Elle avait acquis dans ce rôle une inconcevable adresse. Aussi combien de clients, disposés à courir en hâte chez un docteur rival, n'avait-elle point, à force de commentaires

et de réflexions habiles, retenus jusqu'au retour de son maître.

- —"C'est le petit Labonté, le garçon du voisin, qui vous a apporté ce billet," ajouta-t-elle.
- —"Un grand jeune homme, à moustache blonde, ce Lucas de Beaumont, n'est-ce-pas?"
- "Non, il est plutôt brun; c'est son frère qui est blond."
  - -"N'est-il pas un buveur?"
- —"Oui, par malheur... L'excellente petite femme qu'il a pourtant... et son pauvre père, si droit, si brave homme."

Le docteur jeta un rapide coup d'oeil par la fenêtre. Le soleil resplendissait. Non, il ne prendrait point par la grande route; il faisait vraiment trop beau pour laisser échapper cette chance de respirer à l'aise les parfums des grains coupés et des sapins de la montagne, et c'est à pied qu'il irait, à travers les champs et les côteaux, par un sentier de raccourci bien connu. Et tout en faisant ses préparatifs de départ, il interpella à haute voix:

—"Ne m'accompagnes-tu point, Jacqueline?"
Une voix de jeune fille répondit d'une pièce voisine:

- -- "J'irai bien, père... A quel endroit?"
- —"Oh! non, va. Je voulais simplement te taquiner. C'est que je pars à pied... je ne te croyais point si courageuse... Allons, bonjour... Je vais te tracer la route aujourd'hui.

Il prit sa trousse de poche, plus portative, sa canne, et se mit en marche.

Il traversa la ligne de chemin de fer qui longeait son village, se glissa par dessus les clôtures de perches qui entouraient les champs voisins, et se perdit bientôt derrière les longs bouleaux en bordure que la brise faisait lentement osciller au-dessus de lui.

Ce Lucas de Beaumont dont il avait appris le retour récent dans la paroisse, il en avait déjà vaguement entendu parler dans ses courses aux malades. Il savait qu'il venait de succéder, sur la terre natale, au vieux de Beaumont, son père, maintenant passé rentier et fixé au village, à l'ombre du cimetière, comme en attendant d'y aller plus tard dormir.

En même temps, toute la lignée des Beaumont se mit à défiler dans sa mémoire; le grand-père, le père, les fils, car il n'était pas d'hier, lui non plus, le docteur Duvert, et cette simple énumération le lui faisait bien voir. - Tout en marchant, une foule de souvenirs lointains, qui se rattachaient successivement aux membres de cette vieille famille, étaient venus envahir son esprit. Il se rappelait leurs alertes petits chevaux roux, leurs charettes anciennes qu'ils tenaient toujours propres en les repeignant à l'ocre à chaque printemps, et dans lesquelles ils l'avaient si souvent cahoté. Et leurs rudes habits d'étoffe leurs larges chapeaux de paille, tous fabriqués au foyer, il est vrai, mais dont ils tiraient une distinction et une correction de tenue pleine de charmes. Oh! les admirables fcmmes aussi... Puis la ferme - dont il suivait maintenant des yeux les ondulations jusqu'au pied même de la montagne de Saint-Hilaire, - il en revoyait les champs couverts d'avoine et de

l lé, les bestiaux repus, le cou allongé au-dessus de la clôture du chemin, les pommiers symétriquement plantés autour de la maison. Et quels honnêtes gens ils étaient tous, portant la probité et la loyauté inscrites dans chaque ride.

... Et c'est le fils maintenant qui allait prêter ses bras, prendre la tâche devenue trop lourde pour le père... Le fils:..

Comme il est beau et touchant, songe-t-il en luimême, le spectacle de ces sols nourriciers, de ces foyers paternels ainsi transmis intacts de père en fils. Et les fils eux-mêmes savent-ils bien jusqu'à quel degré ils sont alors fortunés de pouvoir reposer leur front au même appui de fenêtre où, enfants, ils ont endormi leurs premiers chagrins; où, jeunes hommes, ils ont caressé leurs premiers rêves. Car pour ceux-ci il n'existe pas de repli du sol, pas de tronc d'arbre, pas de détour ou de sentier qui ne leur révèle quelque souvenir lointain, d'exquises réminiscences où flottent encore les accents attendris d'aïeuls, l'âme "des morts qui parlent."

Le roi qui abdique et transmet ses palais et sa couronne ne lègue en somme à son successeur qu'un symbole. Symbole de splendeur et d'autorité peut-être, mais froid, mais vide d'amour et de tendresse. Aussi, rien dans ce geste n'égalera jamais l'extrême et attendrissante douceur qui émane de l'abandon entre les mains du fils — par cet autre roi de la terre, le paysan — de l'humble foyer familial, de la vieille terre natale conservant jusque dans ses crevasses

profondes les sueurs et les larmes qui y ont successivement été versées.

Un aboiement retentit tout à coup à ses côtés. C'était celui d'un grand chien à pelage fauve dont la longue queue en panache, oscillant à travers les herbes hautes, révéla très à propos au docteur le meilleur sentier à suivre. Au bout de quelques pas, il débouchait sur la grande route.

Il leva aussitôt son regard, où demeurait encore un reste de songerie imprécise, et il aperçut sise à quelques pieds d'un humble pont rustique, la calme maison d'habitation des Beaumont.

— "Ah! vous voilà, docteur. Et à pied?... je vous guettais plutôt de ce côté... j'étais si inquiète."

Une jeune femme, tête nue, s'était tout de suite dirigée vers lui.

—"Alors, c'est vous qui êtes la nouvelle maîtresse du lieu?" reprit le docteur. "Et les jeunes mères, c'est vite alarmé sur le sort de leurs marmots. Voyons, ce n'est pas peut-être aussi grave que vous le supposez."

Il aurait déjà voulu la consoler, car il s'était subitement senti ému en présence de l'angoisse que sa figure exprimait et sur laquelle il lisait les larmes tout proches.

Dans un fruste berceau de bois à longues "berces" recourbées, le petit malade râlait, les cheveux moites, la poitrine crispée sous les efforts respiratoires que des spasmes de toux rauque coupaient à chaque instant.

Comme pour l'impreigner de son propre souffle

et lui infuser des forces nouvelles, la pauvre mère s'était de nouveau précipitée à ses côtés.

Et au bout d'un instant de silence: — "Ce n'est pas le croup, n'est-ce-pas, docteur?" implora-t-elle.

Elle est si vilaine, si lâche, cette sauvage maladie dont elle connaissait vaguement les symptômes, que, dans son ardeur à se leurrer elle-même, elle aurait voulu suggérer une réponse menteuse.

Mais lui, tout en palpant, s'informant, examinant:

—"Depuis quand cette toux en sanglots? Cela
lui était-il venu brusquement?"

—"Oui, tout à coup, il y avait à peine quelques heures... Elle s'était aussitôt adressée au voisin, car elle n'avait personne..."

-"Personne?... Mais votre mari?..."

Elle leva, comme pour un aveu, son regard étonné, — aux heures de souffrance, le médecin devient si vite un confident — mais bientôt hésitante, sans un mot, doucement résignée, elle pencha simplement ses lèvres frémissantes sur la main abandonnée de son enfant.

— "Ne désespérez point, madame, je vous en prie,
— je compte conjurer bientôt le mal."

Le docteur Duvert eut-il été tenu d'inventer les consultations fausses que la pauvre jeune mère l'implorait presque en grâce d'exprimer qu'il l'eut fait sans remords, à ce moment. Mais ce fut avec une sincérité vraie qu'il prédit la fin prochaine de la crise.

—"Seulement les nerfs pris... du simple spasme... croyez-le bien, madame... Vous allez voir la détente s'opérer graduellement sous l'effet du remède."

Et rien qu'à un lointain souvenir, conservé au sein de son propre foyer, et qui se réveillait toujours dans son esprit en de telles occasions, il promena sur elle un regard de compassion.

Se prenant déjà au baume de ses propres paroles, il se sentit tout joyeux. C'est si bon de faire du bien.

—"Est-ce vrai?... Est-ce bien vrai?... Il ne la trompait pas? car elle ne voulait plus être trompée maintenant. Dans un clin d'oeil, elle s'était relevée, forte, prête à tout. — Un verre?... Une cuiller plutôt?... Elle offrait tout, apportait tout... — De l'eau? du sucre?... Est-ce bien mauvais, cette potion?... Puis le mot final de tendresse dans lequel les mères enveloppent leurs peines: Ce pauvre petit."

Non, ce n'était pas mauvais. Une légère moue de rien et ce fut déjà avalé.

—"Maintenant, de l'air, de l'air à flots, et surveillez sagement; j'espère que l'amélioration ne tardera point," ajouta le docteur. Et répondant à la supplication muette qui jaillissait de tout l'être de la jeune femme: — "Nou, non, je ne vous abandonnerai point... Seulement quelques pas aux alentours, en attendant, pour humer le bon vent de votre montagne, visiter un peu la ferme de mon concitoyen Beaumont, et je reviens."

Le docteur Duvert avait toujours subi une sorte de fascination de la terre. Fils de paysan lui-même, il en avait en quelque sorte aspiré le goût avec son premier souffle. Il allait alors doucement franchir la porte, lorsqu'il entendit soudain dans la pièce voisine le bruit de quelqu'un qui s'éveille et quitte son lit... puis sur le plancher, un pas lourd, mal assuré, qui bientôt cessa.

—"Je vous croyais seule," interrogea le docteur. La jeune mère demeura sans réponse, le regard baissé, uniquement préoccupée en apparence de son enfant malade.

Le docteur lui-même se sentit pareillement mal à l'aise. Et ne voulant plus rien savoir, gêné d'avoir accidentellement pénétré quelque secret, il s'empressa de s'éloigner. Ce ne fut que dehors, devant le tableau qui se présentait à sa vuc, qu'il se prit à reconstituer mentalement la scène. Il en lisait nettement les phases; il la voyait toute dans cette voiture, aux strapontins disloqués, abandonnée au milieu de la cour; dans ce harnais étendu auprès sur le sol, les longues guides enchevêtrées dans les herbes; et, plus loin, dans ce vieux cheval tranquille broutant en liberté autour de l'abreuvoir et traînant encore au cou son licol de chanvre.

Mais dans son esprit le tableau se prolonge davantage: Il voit le mari ivre, rentré très tard dans la nuit, qui se glisse en trébuchant dans l'obscurité, qui se retient aux rebords des fenêtres, à la rampe de l'escalier, sa main tâtonnante crispée sur chacun des objets qu'il atteint; il le voit pénétrer au logis, se jeter au hasard sur un lit pour s'endormir finalement de ce sommeil assommé dont ni la toux déchirante de son enfant, ni les sanglots affolés de sa femme ne parviendront à le tirer.

A quoi bon, d'ailleurs, de tenter de réveiller cette masse inutile et morte? La jeune mère le comprend bien. Non, elle est suffisamment consolée de le savoir revenu, de le savoir au moins là, dans le logis, et cela atténue quelque peu son angoisse. Mais bientôt, dans le silence vide, il lui semble que la respiration de son enfant devient de plus en plus rauque. N'y a-t-il pas maintenant du râle dans sa toux? Et c'est alors que, ne sachant plus que faire, elle avait couru s'adresser au voisin pour l'appel au médecin.

Tout en refaisant lentement ces détails, le docteur Duvert avait erré au hasard, absorbé qu'il était par sa songerie évocatrice. Il se retrouva tout à coup à un sommet de route d'où son oeil pouvait embrasser l'étendue entière de la vieille ferme ancestrale des Beaumont, avec ses pièces d'avoine et d'orge, ses grands érables sur les côteaux, les lignes en équerre des clôtures, tout ce qui avait été amoureusement entretenu, cultivé et presque dorloté par les anciens de la famille. Mais à cette vue succéda immédiatement une autre image qui représentait l'envers du magnifique tableau qu'il caressait en ce moment du regard, et devant laquelle son front s'était plissé avec tristesse.

Pour mieux chasser cette vilaine vision qui venait ainsi subitement l'accabler dans sa qualité de croyant à la terre, il refit à rebours la distance qu'il avait inconsciemment parcourue. Il se sentait d'ailleurs déjà impatient de retourner, autant pour constater l'effet du médicament qu'il avait administré à son petit malade, que pour voir la figure de ce Lucas qu'il se représentait dur et méchant, et qu'il trouverait bien l'occasion d'envisager, cette fois.

N'a-t-il pas de plus assumé la double mission de guérir et de consoler? Aussi, à mesure qu'il se rapproche, la crainte d'une aggravation du mal l'étreint davantage; il éprouve qu'une certaine angoisse le pénètre, moins au sujet de l'enfant peut-être qu'au sujet de la mère elle-même. Cet espoir, qu'il avait fait luire chez elle avec autant d'assurance, s'il n'allait finalement servir qu'à aviver davantage sa douleur!...

Sa main est posée sur la poignée de la porte... Pourquoi n'entend-il rien?... L'oreille au guet, il n'ose plus avancer... Non, ce n'est pas du râle qu'il entend, ni le sifflement d'une respiration étranglée; c'est la cadence monotone et douce des oscillations d'un berceau. L'accès a cédé; l'enfant va mieux et repose plus calme.

Le docteur l'a deviné tout de suite à l'expression soulagée de la mère. Quant à "l'autre," immobile auprès d'elle, — car ils sont deux maintenant — il ne sait comment cacher sa gêne. Il tient son regard tendu sur la figure de son enfant et il continue, avec la délicatesse menue d'une femme, à agiter le berceau doucement, doucement.

—"C'est le docteur, Lucas," lui murmura Marcelle à voix très basse, comme pour corriger et lui reprocher tendrement son incorrection d'attitude.

Mais il n'eut, en réponse, qu'un simple mouve-

ment de tête fuyant qui semblait demander grâce et qui pouvait également s'interpréter pour un acquiescement muet ou pour une ébauche de salut. Peutêtre aussi ne voulait-il pas montrer ses yeux à cause des deux grosses larmes tranquilles qui y flottaient.

— "Cela va beaucoup mieux," prononça le docteur Duvert, après un rapide examen de la respiration de l'enfant. "La crise est domptée, et l'amélioration va certainement s'accentuer de plus en plus."

-- "Vous croyez?... Vous en êtes certain?"

Cette interrogation avait spontanément jailli des lèvres de Lucas sous les consolantes paroles qu'il venait d'entendre. Et sans oser encore affronter le regard de reproche qu'il sentait peser sur lui, il avait éprouvé une délivrance subite, la sensation d'un baume inespéré que l'on aurait versé sur sa conscience de père.

Maintenant que le poids était moins lourd au creux de sa poitrine, il aurait bien voulu posséder plus de détails, se renseigner davantage, car il n'avait pas osé s'informer jusque là, pas même auprès de sa femme qu'il avait, à son réveil, trouvée prostrée près du berceau de son enfant, et dont le silence seul, résigné et doux, l'avait si amèrement torturé.

Alors, se penchant vers elle, tout bas, comme pour mendier un pardon:

- —"Et il a beaucoup souffert?" se risqua-t-il à demander.
- "Si tu l'avais vu... Si tu l'avais entendu... j'étais presque folle... et puis personne..."

Elle avait retenu le reste de la phrase dans sa

gorge. A quoi bon à cette heure lui faire du mal, à lui aussi qu'elle voyait haleter à chacune des paroles qu'elle ajoutait. Elle était déjà prête à oublier. Puis reprenant, à voix voilée, à cause du pauvre petit dont la respiration se faisait de plus en plus paisible à présent:

— "Vous avez été bien bon, docteur, et combien nous vous en remercions... N'est-ce pas, Lucas?"

Et cette fois Lucas, sans hésiter, leva fièrement ses deux grands yeux noirs et francs sur ceux du vieux docteur.

Ce fut au tour de ce dernier d'éprouver quelque gêne. Il se l'était représenté si différent, avec si peu de coeur dans la poitrine; mais devant ce regard triste il ressentit que lui aussi serait prêt à oublier.

- —"Je ne m'attendais pas à autre chose du père de Jacqueline," reprit-elle de nouveau: "et vous le lui direz bien de ma part."
  - -- "Comment, vous la connaissez?"
- —"Oui; je me rappelle toujours le temps où nous fréquentions toutes deux le couvent. Je n'étais son aînée que de quelques années. Oh! je me souviens parfaitement d'elle."
  - —"Et vous vous nommez?..."
  - -"Marcelle . . . Marcelle Rivard."

-Marcelle Rivard... Si elle s'en rappelait?

Devant l'inattendu de cette question, Jacqueline, avide de pénétrer davantage dans son passé, d'en mieux fixer les brèves étapes, avait déposé sur ses genoux la tapisserie qu'elle était en train de confectionner. Puis au bout d'un moment:

—"Marcelle... Mais tu sais bien, père, la croix d'argent que je porte parfois encore au cou, c'est d'elle que je l'ai reçuc. C'est elle qui m'en a fait cadeau, lors de ma première communion... Et elle a épousé Lucas de Beaumont... elle demeure maintenant dans la paroisse, tout près d'ici?... Certes oui, j'irai la voir."

Et Jacqueline eut un cri joyeux d'enfant.

Pendant ce temps-là, le docteur inspectait, fouillait tranquillement les fioles de sa pharmacie, préparait des potions, les étiquettait: "Une cuillérée à soupe, trois fois par jour!"

Comme Jacqueline ne recevait pas de réponse, elle reprit presque en elle-même:

— "Et elle a des enfants?... Semble-t-elle heureuse, au moins?... Jamais je u'aurais imaginé la retrouver convertie en paysanne, en "habitante".

Le docteur songea un moment:

- —"Convertie en paysanne, dis-tu?... Tu as peutêtre le mot juste sans t'en rendre compte... "Convertir" cela sous-entend une amélioration, un perfectionnement, une promotion. Devenir paysanne, dans le sens noble du mot, c'est monter, crois-le bien, Jacqueline?"
- —"Si c'est drôle tout ça... Et son mari, quel ain a-t-il? j'ai hâte de le voir aussi... Son mari;...mais notre vieille Marianne ne nous disait-elle pas, hier, qu'il était buveur?"
  - **—...** ?......

7.25

- "Pauvre Marcelle... Il y a déjà plusieurs années que je ne l'ai vue, reprit-elle. J'étais alors toute jeune. Vais-je la retrouver bieu changée de figure? Comme cela marche curieusement dans la vie."
- —"La vie... la vie... tu oses en parler?... Tu la trouves déjà étrange?"

Et avec un sourire tendre qui exprimait combien il s'apitoyait et se réjouissait en même temps devant l'inexpérience naïve de sa fille, il acheva dans un mouvement de caresse:

—"Qu'est-ce que tu diras donc quand il aura un peu "poudré" sur ces blonds cheveux-là?..."

### C'était le lendemain.

Elles s'étaient tout de suite reconnues et sauté au cou en se jetant réciproquement leur nom dans une exclamation joyeuse.

- --"Marcelle!"
- -"Jacqueline!"

Oh! ces liens de couvent ou de collège! La rupture s'en fait un bon jour si naturellement, la séparation est si bien déterminée d'avance que l'on croit, en se quittant, n'en emporter qu'un frêle souvenir au fond de l'âme. Mais comme sous le moindre rappel inattendu, ces liens surgissent avec une vigueur nouvelle.

Aussi se sont-elles assises bien près l'une de l'autre, tout contre le berceau dans lequel l'enfant ga-

zouille aujourd'hui dans un commencement de sommeil.

A cause de la différence d'âge qui les sépare quelque peu, il se rencontre, ici et là, — au cours de leurs souvenirs passés — des vides qui coupent la simultanéité de leur vie de pensionnaires, mais les points communs de contact en demeurent encore très nombreux.

C'est alors entre elles un échange pressé de question, une volubilité impatiente de se répandre, des rappels joyeux de compagnes disparues, de réminiscences et d'incidents qu'elles croyaient toutes deux bien effacés et morts.

- —"C'était Louise, n'est-ce-pas, qui..."
- —"Mais non, c'était Marie... tu sais bien, celle qui clignait toujours si drôlement de l'oeil droit."

Elles repassent ainsi bribes par bribes, leur passé de petites filles, d'Enfants de Marie, de communiantes, tantôt à travers de bons éclats de rire spontanés et incoercibles, tantôt sous le charme grave et silencieux de quelque lointaine illusion éteinte. Mais toute cette causerie avait porté sur l'autrefois, sur la partie de leur vie qu'elles avaient ensemble traversée, à courte distance l'une devant l'autre, et dont elles eurent vite parcouru et épuisé les souvenirs. C'est depuis la séparation qu'elles brûlent de tout savoir, dont il leur tarde davantage de connaître les étapes intimes.

Oh! pour Jacqueline, bien peu à raconter, il est vrai, en dehors de la mort de sa mère, de son im-

mense douleur à cette occasion, de sa vie tranquille aujourd'hui, seule à côté de son père, de quelques jolis livres dont elle se souvient, de ses rêves de jeune fille... rien que des rêves, vrai...

Et comme Marcelle avec un air entendu protestait, prenait un rire narquois pour exprimer qu'elle n'était pas dupe:

- —"Rien que des rêves, dis-tu?"
- —"C'est pourtant ainsi, je te l'affirme," reprit Jacqueline, souriant à son tour.
- —"Vrai, pas un amour encore, pas même une amourette, pas la moindre? Rien que des rêves, selon que tu le soutiens?" acheva Marcelle dans un long regard scrutateur.

Jacqueline hésita l'espace d'une seconde. Pour une jeune femme, quelle que soit sa condition, se ré-oudre à répondre simplement non à une pareille question — posée surtout par une autre femme — c'est se meurtrir dans les fibres les plus sensibles de sa fierté. Aussi Jacqueline hésita-t-elle le temps de se demander si Marcelle allait la plaindre ou la féliciter. Puis vivement:

- "Non, pas le moindre amour."
  - —"Tu as bien le temps, en effet, de te jeter pour de bon dans cette fournaise. Seulement je croyais que, avec ces yeux-là, tu n'aurais pas cheminé jusqu'à vingt ans sans jeter au moins un coup d'oeil par dessus le rebord."
    - -"Et toi?" demanda Jacqueline.
    - -"Et moi? Et moi?" Machinalement Marcelle

se prit à faire doucement balancer le berceau jusque là immobile... "Moi, me demandes-tu? Mais que pourrais-je donc sans amour?"

Et comme un silence lourd avait succédé à cette naïve réponse, elle reprit:

—"Ne va pas mal interpréter ma pensée. Je crains que tu n'aies pas assez véeu pour me bien comprendre. J'aime mon mari, j'aime mon enfant, et dans de telles conditions, nous autres femmes, nous trouvons toujours alors un peu de bonheur à traîner avec nous, quoi qu'il arrive."

Et alors comme à une soeur, elle entreprit de lui narrer sa sortie du couvent, abandonnée à seize ans par l'oncle auquel elle avait tout dû jusque-là; son départ pour Saint-Hyacinthe où elle avait pris du service dans un bureau de téléphone, fait plus tard du travail de couture, pour finir par enseigner dans une école publique de la paroisse voisine. C'est là que Lucas de Beaumont était allé la dénicher, ajoutat-elle en riant. Un vrai hasard, cette rencontre chez des amis communs, à l'occasion d'une fête de Ste-Catherine. Ils s'étaient aimés follement tout de suite. Son entourage l'avait pourtant bien dissuadée, prévenue contre lui, qu'importe; elle l'avait immédiatement préféré à tous les autres. Il était le plus beau, à ses yeux, le plus spirituel... Comme c'est étrange tout cela, mais aussi comme c'est vrai. On ne s'est jamais vu, jamais rencontré; on est si étranger l'un pour l'autre que l'ou ignore même sou nom et son existence, et voilà qu'un imperceptible sentiment se glisse dans votre être, vous envalit, vous

entraîne, vous donne le vestige, vous broie le coeur, et vous trouvez cela doux; la meurtrissure que vous dprouvez vous donne presque la sensation d'une caresse...

—"Tu sentiras cela, un jour. Tu verras bien, Jacqueline."

C'est dans de telles conditions qu'ils s'étaient épousés, mis en ménage là-bas. Et comme Marcelle avait toujours rêvé ça: un carré de jardin, une maison tranquille sous les arbres, un pan vert de montagne, — pareil à celui qu'elle apercevait autrefois de la fenêtre de son couvent et qu'elle avait toujours retenu dans son esprit — ce fut avec une joie bien vive qu'elle applaudit au projet que lui avait communiqué dernièrement son mari de venir prendre la direction de la vieille ferme paternelle. Elle avait aussi pensé qu'ils se trouveraient alors plus éloignés des villages, des vilaines compagnies; elle garderait sans doute plus assidûment son mari auprès d'elle.

Ils n'étaient pas riches; leur ameublement n'était pas luxueux non plus. Cela lui importait si peu d'ailleurs, expliquait-elle à Jacqueline, et elle l'entraînait à travers les diverses pièces de la maison, lui exhibait sans gêne son installation d'humble: des "habitants" après tout qu'ils étaient, cela devait se concevoir, quoi. Elle lui exhibait aussi les couvrepieds à carreaux blancs et rouges, les tapis en "catalognes" à nuances multiples, les rideaux qu'elle avait elle-même confectionnés; puis son trousseau de jeune mère, des camisoles d'enfant, des layettes à den-

telles étroites, des chemisettes à liséré rose où restaient encore accrochés, semblait-il, les rêves, roses aussi, au milieu desquels tout cela avait été exécuté. Comme elle avait travaillé, n'est-ce-pas!

—Le jardinet maintenant, il fallut le voir aussi. De la fenêtre entr'ouverte on en suivait les allées bien ratissées, les plates-bandes droites et taillées comme des équerres. Sur les carrés c'étaient des enchevêtrements de petits pois, des alignements d'oignons à longues queues, raides comme des paratonnerres, des radis qui dressaient leurs panaches verts, et des choux, des groseilles, des pommes vermeilles plus loin...

—"Tu n'en veux pas, Jacqueline?"

Sans attendre la réponse, elle était partie à la course, traversait les allées, enjambaît les sillons. Déjà, les branches des pommiers abaissées, elle en avait atteint les plus beaux fruits et les entassait précipitamment dans son tablier. Et au retour, en esquissant un sourire fier et gamin, elle signale, de sa main restée libre, le faucheur dont on distingue nettement les lourds balancements en cadence, loin, là-bas, dans les champs en pente. "C'était lui, son Lucas... un rude travailleur... dans le genre de Yves, son frère... Tu le connais celui-là?..."

—"Non, tu ne le connais pas?" avait repris Marcelle avec étonnement. C'est que, l'autre jour, il m'a si longuement parlé de toi... Tu dois l'avoir rencontré?... Il demeure maintenant au village, avec son père et sa mère. Il n'a jamais voulu cultiver la

terre, lui. Il est dans l'industrie; à l'emploi de la grande fabrique de poudre de Beloeil... Il espère aller loin... Mais tu sais, contre des concurrents anglais... Un beau grand garçon, l'air doux..."

C'était vrai, au fond, que Jacqueline ne connasait pas Yves, qu'elle ne l'avait probablement jamais rencontré. Où avait-elle donc alors puisé les renseignements si complets qu'elle possédait déjà sur son compte?... Car elle n'ignorait rien à son sujet, ni son nom, ni sa belle mine, ni son expression de figure, ni son état, rien... Pourquoi done s'en être cachée et avoir répondu: non, à l'interrogation, en réalité bien indifférente de Marcelle, si ce n'est qu'elle la supposait tout à coup pleine de sous-entendus? Et il lui vint la sorte d'embarras qu' n éprouve à être surpris un mensonge aux lèvres. Elle ne savait même plus où poser son regard et elle cherchait en vain les mots avec lesquels elle eut pu renouer la conversation. Subitement, comme très intéressée :

- —"Oh! Marcelle, tu possèdes une cheminée normande dans ta maison? Que e'est charmant."
- —"Les chenets, va. ma Jacqueline, ce n'est pas là l'endroit où je pose le plus souvent les pieds."
- —"Si tu permets, je viendrai moi-même y jeter une bûche, l'un des premiers beaux soirs d'automne."

Jacqueline avait tout de suite été envahie par le charme profond, presque sacré, qui se dégage de ces auciennes cheminées géantes, si bien placées pour symboliser le foyer, le véritable foyer familial. Les souvenirs intimes semblent tous s'y être blottis

comme pour se conserver toujours vivants, toujours chauds. On ose pourtant les faire diparaître aujourd'hui de nos vieilles maisons de campagne, ces attendrissantes cheminées. On ose porter sur elles des mains sacrilèges et brutales pour en arracher une à une les pierres et les éparpiller au hasard. Mais c'est tout l'âme de ces maisons que l'on arrache alors, et si seulement l'on écoutait, l'on entendrait leurs soupirs à travers les lézardes.

—"Toi, Marcelle, tu ne permettras jamais pareille profanation, n'est-ce pas?" ajouta Jacqueline.

Et elle se mit à examiner tout dans la vieille demeure: les lourds murs de pierres des champs, solides encore comme des bastions, les étroites fenêtres qui s'y encastraient, les solives en relief des plafonds, les portes, portant encore aux rebords de l'encadrure les entailles nombreuses à l'aide desquelles on avait successivement marqué les changements de taille de toute la lignée des de Beaumont.

- —"Tiens, voici la coche qui indiquait la stature de Lucas, à treize ans... Voici celle de Yves, à douze ans, parait-il."
- "Et dire que j'aurai bientôt à en ajouter une pour celui-là," acheva Marcelle en désignant son enfant endormi. "C'est si vite écoulé, le temps... si vite."

Fut-ce une vision lointaine de ses jeunes années qui accourut à ce moment l'assaillir? Fut-ce plutôt la vision subite, toujours si troublante pour les mères, des années encore inconnues de son enfant, futce simplement l'un de ces riens inattendus qui viennent parfois brusquement heurter certaine fibre du coeur trop prête à vibrer? Elle-même n'aurait pu le définir. Mais à peine eut-elle prononcé ces mots, répétés deux fois comme en rêve, qu'un spasme jailli de l'âme, l'étreignit subitement à la gorge. Elle se contint cependant et ne se trahit pas. Seule une apide crispation de figure lui tordit momentanément les lèvres. Se domptant tout de suite, elle reprit, la voix légèrement frémissante:

—"Va, si tu savais, Jacqueline, comme cela me fait plaisir de te retrouver à côté de moi."

Puis elles n'avaient plus su quoi se dire, ni l'une ni l'autre.

A ce moment le soleil commençait à se pencher dans son ciel et allongeait par la porte entr'ouverte de grands rayons tranquilles sur les tapis. Partout au dehors, c'était délicieux. On n'entendait aucun bruit; seulement le gloussement des poules qui, caquetant ça et là, se promenaient dans la basse-cour ou faisaient la chasse aux sauterelles dans l'enclos voisin. C'était si pur aussi que le versant de montagne — tout vert par ses sapins, ses épinettes, ses

Jacqueline captivée admirant doucement la majesté du tableau. Tout à coup elle aperçut Lucas, sa longue faulx à l'épaule qui débouchait du sommet d'un coteau. Il suivait à pas lents un petit sentier de vaches perdu sous les arbres.

fougères — qui délimitait la ferme, au loin, sem-

blait se prolonger sur elle.

—"Tu as bien raison de dire que le temps passe vite, Marcelle. C'est l'heure de m'enfuir... Bonjour," lui cria-t-elle sans la regarder. Et elle s'en sauva.

... Vu qu'il faisait encore très elair à ce moment, que de grosses mûres d'un noir-pourpre pendaient tentatrices le long du chemin, que d'absorbantes pensées, d'un ordre tout à fait nouveau, persistaient à bourdonner aux oreilles et rendaient les pas incertains, Jacqueline n'atteignit la frontière de son village qu'à l'heure de l'Angelus.

Dans le cabinet de travail du docteur Duvert.

La besogne de la journée est terminée... Dans la fournaise, une flambée de menu bois lutte contre les premiers frissons d'automne qui sournoisement commencent à s'insinuer chaque soir dans les pièces du logis. La vieille Marianne a allumé les lampes, remis en place les objets épars, baissé les stores des fenêtres, puis discrètement s'est retirée... push, push... push...

Jacqueline s'était mise à lire enfoncée dans un immense fauteuil. Le docteur, lui, après un va et vient qui l'avait promené de sa bibliothèque à sa table de travail, puis de sa table de travail à un petit meuble en vieil acajou qui lui servait de secrétaire et auprès duquel il s'était distraitement arrêté un moment, avait saisi au hasard une revue médicale. Il y jeta un rapide coup d'oeil, puis la déposant

tout de suite, il était allé, sans rien dire, s'asseoir auprès du feu. Il demeura un instant songeur, les yeux attachés sur sa fille:

- —"Tu ne me parles pas un peu, Jacqueline?... Que lis-tu donc de si absorbant?"
- —"Le volume que tu m'as passé hier, l'*Emigré* de Bourget," répondit-elle doucement.
- —"C'est admirable et charmant, n'est-ce pas?... Qu'en dis-tu?..."
  - -"Oui, admirable."
- —"Ah! ces romanciers français, quel talent ils ont!" Tout en parlant, il était allé prendre un siège auprès de sa fille. "Saisis-tu bien la thèse qui se dégage de l'oeuvre de Bourget?... C'est quand on compare la puissance de tels écrits à celle des productions intellectuelles qui éclosent ici de temps à autre qu'on en constate davantage l'étonnante supériorité. Est-ce que cela ne t'a point déjà frappée?..."

Sans s'être jamais sérieusement mêlé au mouvement intellectuel de son pays, le docteur Duvert n'en avait pas moins toujours suivi la marche avec intérêt.

Sa femme morte, la tenue réservée et un peu sanvage qu'il avait depuis adoptée, son isolement à la campagne, tout l'avait naturellement amené à rechercher dans les livres, dans les revues scientifiques, dans la lecture et l'étude des oeuvres littéraires nouvelles, les quelques distractions intellectuelles qui autrement lui eussent totalement fait défaut. C'est ainsi que, au hasard de l'inspiration, — soit pour

répandre une idée qu'il considérait juste, soit pour raconter quelque délicieuse scène champêtre saisie au cours de ses courses le long du Richelieu, soit simplement pour s'amuser à laisser flotter son esprit dans de naïves fictions — il avait tour à tour livré à la publicité et des articles sur diverses questions sociales, et des communications scientifiques et de pures nouvelles littéraires. Et maintenant que sa fille grandissait, qu'il retrouvait chez elle une partie de ses propres goûts, il en avait fait son confident, souvent même son conseiller.

Rien de charmant et de naïf comme cette soudure étroite qui, rajeunissant le père et vieillissant la fille, avait fini par en faire presque deux camarades.

Aussi que d'étiquettes latines à coller sur les bouteilles, que d'onguents, que de poudres n'avaient-ils point préparés de concert, par des soirs comme celui-ci, tout en discourant familièrement sur mille choses, aussi bien sur les cas de médecine traités au cours de la journée que sur les incidents politiques rapportés par les journaux.

Jacqueline était autour de lui la seule personne à laquelle il put s'adresser tout haut; c'était à elle qu'il soumettait ses opinions, exposait ses théories, communiquait ses idées et ses projets. Il la consultait comme on consulterait un ami de son âge; moins peut-être pour obtenir son avis, que pour l'amener à accepter et à approuver son propre sentiment. Il s'en servait en quelque sorte comme d'un sujet d'expérimentation.

Et c'est ainsi qu'en la maintenant, sans s'en rendre

compte, dans une telle atmosphère, il en avait étonnamment développé la précocité, prématurément meublé et mûri l'intelligence.

- —"Vois-tu," continua-t-il, "il y a un véritable plaidoyer dans ce livre de Bourget, de même qu'il y a un factum dans son Divorce. Combien j'aime ce genre que les écrivans français modernes adoptent aujourd'hui de plus en plus. C'est de la fiction et c'est de l'histoire. L'auteur, conscient de sa responsabilité, écrit pour le triomphe d'ane idéc Il ne tend pas uniquement à amuser, il entreprend de convaincre."
- —"Et"La terre qui meurt", de Bazin sur lequel tu t'extasiais tant, père, l'autre jour!"
- —"C'est surtout un ouvrage délicieux par le charme évocateur qui y plane, mais il est vide de toute documentation, de toute subtilité d'analyse. Je trouve que le livre n'ajoute rien à son titre. Quelle image extrêmement attendrissante il s'en dégage toutefois: cette bonne vieille terre française qui succombe faute de bras. Cela vous empoigne. La leçon y est pareillement bien présentée... on y défend une idée, là eucore."
- —"Il n'existe rien de ce genre, ici?" demanda Jacqueline.
- —"Rien... je ne connais rien. Cela s'explique en somme. Vois-tu, ici, ce n'est pas toujours le talent qui manque, ce sont surtout les situations, le milicu, les éléments, la matière première, quoi, si absolument essentielle pour l'inspiration et la composition

du livre... Je parle des oeuvres de fiction, tu comprends?"

-"Il me semble pourtant que..."

- —"Il te semble..." Le docteur se leva tout fier des objections que Jacqueline paraissait vouloir soulever... "Tiens, suis-moi bien, je vais te le démontrer. Tu lis présentement l'*Emigré* de Bourget eh! bien, dissèques-en chacun des chapitres; tu découvriras immédiatement qu'aucun des personnages ne se peut transplanter ici. Fais le même travail d'analyse pour tout autre roman français, tu constateras presque toujours que les éléments qui le constituent, et en font la puissance ou la beauté, manquent absolument dans notre pays..."
- "Mais de Gaspé, Lajoie, de Boucherville, Marmette, Lemay, n'ont-ils pas produit de jolies choses?" reprit vivement Jacqueline... "Jean Rivard, par exemple?"
- —"En effet, de jolies choses, c'est bon. Ils n'ont donné cependant que ce que notre milieu permettait de donner. Tu ne vas pas, je présume, établir de parallèle entre leurs oeuvres et celles... Non, il est impossible que tu ne sentes pas autrement. Je suis content quand même de t'entendre; j'aime ça que tu m'objectes ton opinion."
- —"Alors tu considères que c'est le manque d'éléments constitutifs, selon que tu dis, qui entrave ici la production des oeuvres de fiction?"
- —"Certes, oui. Mais note donc, Jacqueline, que l'écrivain canadien je vais tout te dire, puisque ce sujet t'intéresse et que nous n'avons, d'ailleurs, rien

de mieux à faire, ce soir, n'est-ce pas? — que l'écrivain canadien doit commencer par écarter de son esprit toutes les thèses fécondes et fines susceptibles de reposer sur le divorce, l'adultère, les liaisons libres, vu que rien n'existe suffisamment de cela dans nos moeurs pour en tirer parti avec vérité dans un livre. Il est pareillement tenu de se priver des situations intéressantes qu'il pourrait songer à faire naître des crises religieuses et sociales, des conflits entre l'élément laïque et clérical, entre la libre-pensée et l'orthodoxie, car cela aussi manquerait d'à-propos... N'as-tu jamais réfléchi là-dessus?" Et le docteur Duvert souriait narquoisement en arpentant la pièce. ...Il reprit: "Mais en face de quelles maigres données se trouverait-il de plus s'il désirait sonder notre âme militaire, analyser nos guerres et nos révolutions dans le dessein d'en faire surgir quelque émotion puissante... Nous n'avons pas d'histoire depuis un siècle... Rien non plus à extraire d'original et de fort des moeurs ou opinions publiques de ce pays, où les débats se livrent sur les chiffres, rarement sur les idées; où nul sentiment, nulle passion ne dérive, comme en France et ailleurs, des conflits constants — et datant de siècles lointains — qui existent entre les diverses classes sociales et qui ont fini par morceler les populations en une infinité de groupements politiques ennemis..." Il alla empoigner le volume que Jacqueline tenait encore entre ses mains, et le brandissant: "Toute l'inspiration de la thèse puissante qui est ici exposée ne découle-t-elle pas, voyons, de ces seuls mots: des groupements politiques ennemis?... Ici, les conflits sociaux tiennent dans un fait divers."

Comme Jacqueline exprimait la hâte d'émettre une observation... "Non, ce n'est pas tout, reprit-il ...Laisse-moi aller jusqu'au fond de la question... Pas de théâtre non plus, pas de peinture, pas d'Institut, pas de prix littéraires, pas de musées, pas de laboratoires, pas de salles d'armes, pas de bibliothèques publiques, pas de Légion d'honneur, pas de duel, pas de conscription militaire, pas d'école de marine; par conséquent, pas de comédien pour personnage de livre, pas de peintre, pas d'artiste, pas d'immortel, pas d'hommes de lettres de carrière, pas de décoré, pas d'homme d'épée, pas de conscrit, pas de marin, rien, rien... Qu'est-ce que tu voulais me dire, tantôt, Jacqueline?..."

— "Mais au moins, il nous reste la terre et l'amour, — pareils partout, féconds et intéressants partout... Regarde donc Marcelle... N'y a-t-il pas un charmant chapitre de livre à tirer de sa vie?"

- —"Tu dis juste, en effet... L'amour et la terre," reprit le docteur en songeant. "Mais si l'écrivain canadien ne possédait pas ça?... Encore est-il tenu de ne s'en servir que d'après certains clichés."
- —"Oh! je saurais bien, moi, il me semble, en tirer un plan original et franchement canadien —" ajouta Jacqueline en riant.

Le docteur reprit souriant à son tour:

—"Je le connais, va, ton plan indigène... Veuxtu que je te le détaille? Cela a été écrit vingt fois: Elle, la beauté personnifiée, une madone de Raphaël; Lui, la bonté même, un Vincent de Paul. Deux anges. L'amour le plus pur les unit. Prières, retraites, sacrifice, dévouement héroïque, puis le mariage et le parfait bonheur."

- —"Et quand cela serait?" répliqua-t-elle avec conviction. "Ne serait-ce pas joli?"
- —"Quand cela serait?... Des chimères, du leurre que tout cela; des contes que les fées imaginent parfois pour les enfants, mais que l'écrivain ne doit pas tenter de raconter à des grandes filles comme toi, parce qu'il sait bien que plus tard la vie brutale viendrait démentir une à une les pages de son livre." Il allait ajouter autre chose, mais se reprenant: "Comme nous avons jasé longtemps. Allons, va dormir. Des plans comme les tiens, vois-tu, ma petite Jacqueline, ça ne réussit bien qu'en rêve, les yeux fermés..."
- —"Et s'il m'en venait un, les yeux ouverts... un dont tu serais vraiment satisfait?"
- —"Sapristi! Il ne faudrait toujours pas le laisser s'envoler... Je te proposerais, ma foi, de l'exploiter de compagnie, tant il serait curieux à exhiber... Sais-tu que nous avons débattu de grosses questions ce soir?... Allons, viens que je t'embrasse..."

Les bestiaux altérés meuglaient depuis longtemps autour de l'étable, autour de l'abreuvoir vide. Tantôt se bousculant, les cornes baissées et menaçantes, tantôt se plantant immobiles, le cou tendu au-dessus des auges, ils poussaient l'un après l'autre de longs mugissements plaintifs.

Il était alors quatre heures de l'après-midi, et Lucas, parti depuis le matin pour aller livrer les vingt boisseaux d'avoine qu'il avait vendus la veille au marchand du village, n'était pas encore de retour. Pendant ce temps-là, Marcelle s'agitait inquiète au logis. A tous moments elle scrutait du regard la route dont elle embrassait d'un bout à l'autre la longue enfilade en pente.

—"Quatre heures, déjà... Oh! ce village," songea-t-elle... Elle comprenait... Les bestiaux, noirs, roux, cailles, continuaient toujours de gémir autour des auges vides.

D'ordinaire, en de telles occasions, Marcelle s'adressait à ses voisins, de bonnes gens qui la plaignaient et qui le plaignaient aussi un peu, lui, en somme si aimable et si gentil quand il le voulait. Mais, cette fois, elle ne pouvait se résoudre, elle n'osait pas; elle avait honte à la fin de les détourner encore dans leurs travaux. Elle rangea alors les chaises du logis, mit tout bien en place, jeta un regard minutieux autour de son jeune enfant... non, rien de dangereux à sa portée — puis elle ferma sur lui la porte avec précaution.

...Oh! cela pesait beaucoup à ses frêles mains inhabiles ces nombreux seaux d'eau, quoique à moitié remplis et équilibrés par la lourde brimbale, qu'elle extrayait péniblement du puits et qu'elle versait gauchement dans l'auge. Mais ce n'était pas si dur après tout et cela l'amusait presque de voir ses bonnes vaches se bousculer pour y plonger goulûment leurs naseaux. Elle les caressait même de la main, leur parlait d'un accent sympathique comme à de vieilles connaissances: Attends ton tour, Caillette... Voyons, la Rouge, ma méchante... Et elle recommençait, avec plus d'adresse toutefois, à tirer les seaux d'eau.

Mais de la paille, du foin, il leur en faudrait aussi pourtant; Marcelle pénètre dans l'étable. Elle sait où se trouvent disposées les pelles, les fourches, toutes rangées à côté des harnais que Lucas tient euxmêmes suspendus à de longues chevilles de bois fichées dans les poutres de la charpente. Elle en essaie d'abord une, la plus petite, qu'elle juge d'un maniement plus facile; mais comme elle s'aperçoit bientôt qu'elle ne lui sert qu'à éparpiller maladroitement le fourrage en chemin, c'est à ses bras simplement qu'elle décide de recourir.

Qu'importe que la paille lui mordille la peau, elle éprouve bientôt une véritable joie intime qui pour la première fois et d'une manière imprévue lui révèle jusque au fond la part intérêt qu'elle est tenue d'ap-

porter à la régie de la ferme.

Jusqu'ici, elle n'avait rien senti de la solidarité qui l'unissait à Lucas. Elle était mariée à un "habitant", elle n'était pas devenue "femme d'habitant". Dans son esprit c'était à Lucas seul qu'appartenaient la ferme, les troupeaux, les pâturages, les récoltes, le lait des vaches, les boisseaux de grain, tout. Certes, elle se sentait toujours heureuse ou chagrine, suivant qu'elle l'entendait se réjouir ou s'attrister du résultat de ses travaux ou du produit de la moisson, mais c'était simplement parce que elle l'adorait et s'intéressait à lui. Quant aux choses de la terre, quant à cet état d'âme qui sature et caractérise le travailleur du sol, elle y était demeurée étrangère.

Mais à ce moment-là, en soignant elle-même les bestiaux, elle perçut qu'ils lui appartenaient également, et qu'elle les aimait. Elle devinait aussi qu'elle ne rendait pas simplement service à Lucas en exécutant une partie de son travail, mais qu'elle s'associait à lui.

Et puis ce sera si amusant, avait-elle pensé, de constater la figure qu'il fera au retour, en trouvant le "train fait"... "Pourvu que ça ne tombe pas un mauvais jour," acheva-t-elle, en transportant sa dernière brassée de paille. Il était en effet si drôle à voir et à entendre parfois dans ses soulades que, en dépit de l'expression amère de reproche dont elle s'efforçait alors de durcir sa figure, elle ne pouvait se défendre de sourire. Mais, d'autres fois, par exemple... Oh!

D'un regard Marcelle contempla un instant l'ensemble du troupeau, maintenant immobile à ruminer et à se battre les flancs; puis après une petite moue folâtre et satisfaite, qui signifiait à l'adresse de chacune des vaches: Bon, tu en as assez, toi; elle s'enfuit vers la maison en courant.

Les poules, les poulets jaseurs qui tout le jour avaient, en se dandinant, caqueté autour de la maisons'en retournaient un à un au juchoir. Il était déjà sept heures et le soleil ne lançait plus sur les ehoses que de longs rayons mourants et mornes.

Tout était tranquille aussi à l'intérieur du logis, si ce n'est l'esprit de Marcelle agitée et de plus en plus inquiète au sujet de l'absence prolongée de Lucas. Mais soudain elle entendit avec joie les madriers du pont rustique, qui reliait, pardessus un large fossé, le chemin public à la ferme, retentir sous le roulement sourd d'un pesant wagon. C'était Lucas qui arrivait lentement, guidant son cheval vers la cour.

Marcelle le guetta un instant à travers la fenêtre, puis, le voyant descendre péniblement en appuyant avec soin les pieds l'un après l'autre sur les raies des roues, comme sur des échelons, elle accourut à lui.

Il n'était pas tout à fait ivre cependant, se trouvant juste à ce degré d'ivresse qui laisse croire à celui qui en est atteint qu'il n'en paraît rien à l'esprit de l'observateur. Sans rien dire, il se mit en tatonnant à faire jouer les ardillons des boucles, enleva le harnais, refusant l'aide que Marcelle lui offrait, un peu dépité même des prévenances dont elle s'entêtait à l'entourer.

— "Comme tu es en retard?... Et les commissions dont tu t'étais chargé?" lui demanda-t-elle tout à coup tristement, en découvrant que sa voiture était vide... Tu n'as rien apporté non plus à Chaton... rien apporté... ni bas, ni jouet?...

Et vu qu'il ne répondait rien, elle reprit, s'apercevant bien qu'il avait bu et peut-être dépensé l'argent de son avoine:

- —"As-tu payé au moins les comptes du boulanger et du marchand, selon que tu devais le faire?"
- —"J'ai tout payé, oui," répliqua-t-il, cherchant à la fois à se dérober aux questions et à donner à sa voix son timbre habituel. Il tenta ensuite de remiser sa lourde voiture, mais sentant que son pied mal assuré ne lui permettrait pas cet effort, il s'empara au hasard d'une chaudière sous le prétexte qu'il lui fallait aller traire ses vaches.

Il n'avait rien apporté à Chaton... rien payé non plus chez le marchand et ailleurs. Et pendant que Marcelle, les cheveux à la brise, offrait tantôt le tableau réjouissant d'une alerte fermière en train de distribuer de ses mains l'eau et le fourrage aux bestiaux, Lucas, le chapeau de travers, son faux-col arraché, donnait le spectacle de grands coups de poing sauvages sur le comptoir de l'auberge du village.

Il avait pourtant bien résolu, une fois sa charge d'avoine livrée et payée, d'en employer le produit à acquitter certaines dettes et à remplir les commissions dont Marcelle l'avait chargé, mais il n'avait pas prévu que le démon de l'alcool se réveillerait avec une si subite violence au tintement des pièces d'argent qui flottaient maintenant dans ses poches.

-"Quel prix l'as-tu vendue, ton avoine, Lucas?"

C'était un ami qui de la rue l'avait interpellé en reconnaissant son attelage attaché à l'un des poteaux de la barrière. Dès avant de répondre, rien qu'à la vue de cet homme que le hasard mettait sur son chemin, et dont la présence lui rappelait de nombreux souvenirs de buverie, Lucas fut pris d'une irrésistible tentation d'alcool.

—"Cinquante sous le minot," répondit-il, en faisant danser les pièces d'argent. Tiens, j'en ai suffisamment pour te payer un verre.

L'autre refusait, était pressé, disait-il, mais Lucas, qui désirait maintenant se trouver un compagnon de soulade, se cramponna à lui et l'entraîna.

Deux heures après, le duo s'étant adjoint d'autres compagnons, l'on pouvait entendre par les fcnêtres de l'auberge des vociférations mêlées d'éclats de rire, des couplets de chansons, le choc sec des dés et des verres sur le comptoir.

A ce moment-là, la fumée de l'alcool n'avait pas encore entièrement obscurci les idées de Lucas. Le souvenir de Marcelle abandonnée au logis, la rieuse image de son enfant, le rappel des commissions qu'il avait convenu de faire, revenaient, de plus en plus affaiblis et comme ternis par une buée impalpable, traverser momentanément sa conscience et son cerveau. Il sentait vaguement que c'était lâche et sans coeur ce qu'il faisait là, mais c'était comme dans un rêve dont il ne pouvait pas s'arracher et qui peu à peu lui obscurcissait la notion du temps et des choses.

Bientôt ce fut un vertige complet où ses sensations morales comme ses sensations physiques vinrent se fondre dans un automatisme de tout son être. Il avait l'argent et il l'exhibait et l'éparpillait avec orgueil; il avait la force, et comme il aurait volontiers arraché les portes qu'il secouait violemment, assommé les buveurs qui l'entouraient et sous le nez desquels il promenait ses poings en défi; il avait la chance, et c'était à coups de dés qu'il se faisait fort de régler le coût des incessantes consommations qu'il ordonnait. Il avait la gaieté aussi... une gaieté de sauvage dont les grands rires stupides et les chants coupés de hoquets faisaient mal à entendre.

Il ne pensait plus maintenant à Marcelle, ni à personne. Rien ne lui importait.

Il perçut cependant à travers son égarement que quelqu'un lui saisissait les mains et cherchait à l'entraîner. C'était Yves, son frère, qui revenant de son travail, l'avait entendu vociférer. Aidé d'un camarade il avait réussi à le pousser dans une pièce voisine où il l'étendit avec soin sur un banc. Après l'avoir recommandé à l'aubergiste, il s'éloigna, sachant qu'une couple d'heures de sommeil et de calme le ramèneraient suffisamment à la raison.

Dans ces souleries féroces, lorsque Lucas ne trouvait point l'occasion de provoquer quelque bagarre d'enfer, il finissait toujours par s'écrouler ainsi comme une masse et par s'endormir dans la dernière attitude où il était tombé. Insensible alors à tout, l'oeil atone et entr'ouvert, il demeurait inerte, étour-di par l'alcool comme un opéré par le chloroforme.

C'était pour ne point le voir dans ce répugnant état que Yves s'était si promptement dérobé. Non que ce spectacle blessât au fond son propre orgueil, mais plutôt pour ménager la fierté de son frère.

...Lucas demeura longtemps comme sans vie. le poumon seul attelé à remuer légèrement la charpente. Finalement il se fit un éclair dans son esprit, et il appela l'aubergiste pour s'informer de son cheval... de l'heure qu'il était...

Quoique tout tourbilonnât autour de lui, il put à l'instant se rendre compte qu'il avait encore une fois dissipé le produit de toute une charge de grains et qu'il ne lui restait plus rien en poche, rien... Il comprenait peu à peu ce qui avait dû se passer.

...Titubant encore et ayant la sensation de marcher sur des vagues, il se glissa hors de l'auberge et après s'être péniblement hissé dans son wagon de ferme, il prit la route de son logis. —"Oh! cette boisson! encore cette boisson!" s'étaient exclamé à la fois la mère et le père de Beaumont, en se représentant le douloureux tableau que traçait de leur fils Lucas leur autre fils Yves. Pour mieux l'écouter, ils avaient tous deux brusquement interrompu leur travail, le père, le hachage de son tabac, la mère, l'épluchage de ses oignons.

A ce moment-là, ils ne se sentaient pas seulment humiliés et contristés dans leur coeur à cause de ce malheureux fils, leur mal se prolongeait jusqu'à l'âme. C'est que avec leur expérience passée de paysans, ils avaient tout de suite éprouvé une souffrance nouvelle, entrevu un autre spectacle: leur chère vieille ferme là-bas, négligée, les bestiaux mal soignés, cette belle journée d'automne perdue sans labour, les pommes de terre peut-être pas encore arrachées du sol, et Marcelle... et...

Le vieux de Beaumont était allé s'asseoir plus loin, songeur.

Comme après une longue consultation intime, il ajouta:

- -"Enfin, tu l'as vu repartir pour chez lui?"
- —"Oui, père. Je suis demeuré tout le temps en embuscade chez le marchand d'en face d'où je l'ai surveillé jusqu'à ce qu'il fût hors du village. Il était alors passablment remis et en état de guider son attelage."

Une serviette à la main, en train déjà de terminer sa toilette du soir, Yves avait répondu à son père du fond d'une petite chambre voisine. Comme il le faisait chaque jour, à peine arrivé du travail, il s'y était introduit pour changer de vêtements, peigner ses cheveux, effacer autant que possible de ses mains les taches de nitre, d'acide ou autres corrosifs qu'il était tenu quotidiennement de manipuler en sa qualité de chimiste à la grande poudrerie de Beloeil.

Si, une fois dépouillé de son costume de laboratoire, et sa toilette terminéc, Yves gagnait quelque peu en son aspect physique sous le rapport de la propreté, il n'y gagnait toutefois aucunment du côté du charme et de la distinction de sa personne. Car son regard engageant, sa mince figure pâle, ses fines mains à longs doigts aristocratiques, sa frêle et élégante stature, tous ses vingt ans en somme ne présentaient jamais plus d'attrait que sous les salopettes à rayures claires qu'il avait adoptées, comme plus commode que le tablier classique, pour sa tenue de laboratoire. C'est même beaucoup à cause de l'ensemble délicat et affiné de son être, lequel semblait incompatible avec le rude travail requis par la terre, que son père avait cédé, non sans quelque regret, aux désirs qu'il avait exprimés dès son jeune âge de se livrer à l'industrie, au commerce, à l'exercice d'un métier quelconque, plutôt qu'à la culture du sol. Oh! la terre; ce n'est pas qu'il la détestait, au fond, mais là, il aurait préféré tenter autre chose.

Comment cet attrait lui était-il né, au sein de la campagne agricole qu'il habitait et en dépit de toutes les lois de l'avatisme? Il n'y avait peut-être jamais réfléchi. Qui sait toutefois si certaines impressions n'avaient pas laissé chez lui d'invisibles et profondes empreintes! Car, de tous les heureux citadins qu'il voyait, à l'époque des vacances, sillonner en yacht le Richelieu, traverser en tourbillon les routes publiques, soit en automobiles, soit au trot rapide de leurs chevaux, il avait bien observé que pas un ne labourait la terre, n'avait de vaches à traire, de bois à charroyer. Aussi combien de fois, son rateau fixé immobile aux mains, ne les avait-il pas admirés avec extase quand ils passaient, les petits comme les grands, les petits surtout!

Il les jugeait heureux.

Puis, s'il se trouvait en compagnie de son père, il s'informait hâtivement de leurs noms, voulait connaître leurs états.

<sup>—&</sup>quot;M. Hanlan, dis-tu?... Et que fait-il?..."

<sup>—&</sup>quot;Il est le gérant d'une fabrique de machines agricoles,"

- —"De machines?... Et cet autre, là-bas, en yacht, que tu as salué?"
  - -"C'est un monsieur Robertson."
- —"Encore un Anglais, hein?... Qu'est-ce qu'il fait?"
- —"Il est marchand ou gérant de banque, je ne sais trop..."
- —"Il n'y en a donc pas, parmi eux, qui cultivent la terre comme toi?... Ceux que nous avons rencontrés hier à cheval, dans la "montée" non plus?... Pourquoi ne fais-tu pas comme eux?"

Le père de Beaumont restait alors muet et décontenancé, quoique devinant que son silence seul était plutôt propre à raffermir Yves dans ses étranges impressions. Il aurait tant aimé en effet chasser de son esprit le mouvement d'idées dont il percevait la graduelle élaboration, mais les mots lui manquaient pour peindre, tel qu'il l'eût désiré, l'abîme qui existait dans son esprit, entre leur vulgaire métier de commerçants, à eux, et sa libre et noble fonction d'agriculteur à lui. Il se contentait de mettre sa pensée dans un geste de dédain.

—"Et d'ailleurs, comme tu l'as déjà observé toimême," ajoutait-il parfois, avec un peu d'humeur, "on dirait que les Anglais seuls sont appelés à réusur et à dominer sur le terrain des affaires. Ils tiennent ça d'instinct, vois-tu?.. Tandis que nous..."

De tout ça, il était probablement resté une impression particulière dans la tête de Yves.

"Réussir, dominer sur un terrain quelconque",

cela pouvait être naturel pour une race et non pour une autre? songeait-il parfois. Mais alors à quoi bon le travail, l'énergie, la tenacité, les études, toutes les qualités si ardemment prêchées dans les livres et ailleurs, si l'on peut se choisir une voie sans être exposé à se buter sur quelque obstacle irréductible disposé par la nature elle-même?

Sans cependant se préoccuper de résoudre ce problème, ni même penser à se mettre en état d'y faire face plus tard, Yves avait été merveilleusement servi par le hasard, au début de ses études. Car ce fut bien le hasard seul qui l'amena, — lui qui croyait ne rouler que des goûts pour l'industrie ou le commerce — à commencer son instruction et sa formation intellectuelle au sein du vieux collège classique de Saint-Hyacinthe. Ne considérant que le voisinage rapproché de cette maison, ainsi que la commodité du trajet, le père de Beaumont y avait naturellement conduit son fils sans aucunement tenir compte des autres conditions.

Et ce fut presque gaiment que, un bon mardi de septembre, le vieux de Beaumont attela Rougeaud, hissa et ficela avec soin une malle de Yves sur l'arrière de la voiture et partit avec lui pour le collège. Il n'avait pas prévu, par exemple, que la séparation lui serait là-bas aussi pénible et qu'il lui faudrail un tel effort d'arrachement pour descendre le haut perron de pierres au sommet duquel il voyait son enfant se tordre dans les larmes, abandonné. Et au retour, au petit trot de son cheval, lorsqu'il se disposait distraitement à admirer quelque magnifique

pièce d'avoine aperçue le long de la route, quelque beau troupeau, quelqu'une de ces scènes champêtres si propres à le ravir dans son âme de paysan, c'était toujours l'image de son enfant, seul sur les pierres froides et cachant ses larmes sous sa livrée d'écolier, qui surgissait dans son esprit. Il n'avait pas prévu également que l'absence de Yves creuserait un tel vide à la maison et que sa vieille compagne et son autre fils Lucas en seraient si longtemps comme désorientés. Sa ferme elle-même n'offrait-elle pas un plus triste aspect, à l'heure surtout du retour des vaches, le soir; car c'était Yves, étant le plus jeune. qui, en compagnie de son chien, faisait généralement le rabattage du troupeau, à l'aide de grands appels prolongés qu'il prenait plaisir à entendre répercuter sur les flancs de la montagne.

Qu'importe, c'était la vie, après tout, que cette constante brisure du foyer. Les deux pauvres vieux en avaient ressenti plus vivement et plus longtemps la tristesse, cette fois, vu que c'était le Benjamin — le plus cher toujours au nid familial — qui les avait quittés; mais ils s'y étaient peu à peu conformés et le temps avait fini par jeter sur eux comme sur toutes les choses son leurre apaisant.

Quant à Yves lui-même, tont ce qu'il avait abandonné au foyer le poursuivit longtemps avec une acuité de souvenir qu'il trouvait tout de même bon d'entretenir. Les mille petites scènes champêtres, que l'incomparable soleil d'automne dore d'un charme particulier, à cette époque, tout le long du Richelieu, se ravivaient avec une ardente intensité dans sa pensée. La cueillette des glands et des faînes pratiquée en maraude avec ses petits camarades; la chasse aux écureuils à travers les précipices de la montagne; le battage des grains au moyen de l'assourdissant manège dont le plancher serpentait fuyait et revenait si curieusement sous les sabots essouflés des chevaux; la veillée en famille autour de la lampe; tout cela... tout cela venait tour à tour défiler avec un attrait insoupçonné sur la feuille blanche de ses cahiers de classe.

Mais doué d'une étonnante précocité de jugement et de réflexion, il ne lui vint pas un instant la pensée de se soustraire au devoir qu'il s'était tracé. Il avait déterminé de s'instruire, eh! bien, il s'efforcerait d'absorber autant de connaissances qu'il pourrait.

Au bout de quelques années, il terminait sa rhétorique.

Ces diverses études, si elles avaient puissamment aidé à son développement intellectuel, ne l'avaient toutefois que peu préparé, à ses yeux, à la carrière à laquelle il projetait toujours de se consacrer. Aussi obtint-il de son père d'aller compléter sa formation dans les écoles spéciales. Les succès qu'il avait jusque là obtenus, il continua de les obtenir dans sa nouvelle sphère d'étude. Développé comme il l'était déjà — sans beaucoup s'en être rendu compte il est vrai — par l'ensemble des connaissances générales qu'il venait d'acquérir, il affirma tout de suite sa supériorité sur ses camarades de classe, particulièrement sur ceux qui ne possédaient que l'enseigne-

ment théorique généralement superficiel et peu complet des High Schools.

Cela ne lui prit guère de temps pour épuiser à fond le programme des matières techniques qu'on y enseignait et il sortit de l'école armé des titres et des diplômes les plus brillants.

Donc c'était déjà l'heure arrivée de la lutte pour l'existence. Il se demanda sur quelle arène spéciale il allait se placer pour l'entreprendre. En dépit de sa tenacité jamais rebutée, il se rendit vite compte que les situations alléchantes — les situations comme il les avait aimées, pourvoyeuses des mille luxes qui l'avaient si fortement ébloui autrefois — n'étaient point si faciles à atteindre. Les titres qu'il étalait avec orgueil ne réussissaient guère à émouvoir les patrons.

Et puis, c'était tellement vrai que la plupart des grandes institutions financières ou entreprises industrielles se trouvaient aux mains des Anglais. Ils en occupaient partout les meilleurs emplois. Sa langue, son nom même, dans chacune des carrières où il tentait de s'engager, lui paraissaient comme suspects et de nature à lui barrer la voie. Il se rappela en luimême la réflexion qu'il avait entendue si souvent tomber de la bouche de son père: "Ah! bah! dans le domaine des affaires, nous ne serons jamais de taille à lutter contre nos compatriotes anglais... Il nous faudra toujours tenir le rang de derrière."

A cette époque-là, la puissante fabrique de poudre

établie à Beloeil, de l'autre côté du Richelieu, était déjà en pleine activité. Les vapeurs nitreuses qu'elle vomissait s'abattaient souvent en âcres raffales sur son village. Il résolut d'y aller offrir ses services.

Quoique cette fabrique fût installée en plein milieu français, la raison sociale à reflets britanniques sous laquelle elle était enrégistrée: "The Hamilton Powder Company", avait vite suffi à faire deviner la composition du personnel. Il trouva donc que les patrons et les chefs d'emplois étaient tous des Anglais, tandis que ses compatriotes français étaient relégués aux positions secondaires de tâcherons et de manoeuvres. Il commençait par en ressentir quelque amertume. Il se résigna toutefois à s'enquérir. Un gérant très affable se présenta, et lui fit énumérer ses titres.

—"Et vous vous croyez qualifié suffisamment pour diriger le service de chimie?" lui demanda-t-il avec intérêt et surprise à la fois.

C'était un emploi supérieur, il est vrai, mais ce gérant avait tout de suite mordu à l'offre de service que lui faisait Yves, car il avait entrevu l'occasion de remplacer enfin le buveur dont la compagnie par nécessité subissait depuis longtemps l'inconduite.

Avec ce flair en affaires dont ils sont tous doués d'ailleurs, il avait deviné, sous le ton pondéré et modeste de son interlocuteur, la présence d'une haute culture intellectuelle doublée de profondes connaissances scientifiques.

Yves lui posa deux ou trois questions, puis intime-

ment convaincu qu'il possédait à fond le procédé théorique et pratique de fabrication des divers explosifs modernes généralement en usage, il ajouta:

--"Pourquoi ne m'accorderiez-vous pas un mois d'essai?"

Sa proposition fut acceptée.

Le lendemain, avec l'entière compétence d'un vieux praticien, il débutait. Le mois convenu s'écoula, puis une année, puis deux ans et c'est à ce moment que nous le retrouvons, à son retour de l'usine, en train de dépouiller sa tenue de laboratoire.

Comme Yves s'attardait à sa toilette, le père de Beaumont avait pénétré doucement dans la chambre à son tour, et il s'était assis sans façon sur le lit. Il gardait toujours à son esprit le mauvais rêve que Lucas venait d'y faire naître, et il aurait voulu en atténuer l'amertume en le mêlant à quelques plus sereines visions, à de plus consolants espoirs.

- —"Et toi, Yves, tu es toujours satisfait?... Tu as pleine confiance de réussir à te créer une bonne situation à la poudrerie?..."
- —"Absolument, père. Qui m'en empêcherait, d'ailleurs, si je persiste à faire mon devoir?" Il s'apprêtait à ajouter autre chose, mais il resta en suspens, les lèvres serrées sur une confidence que visiblement il brûlait cependant de faire. A la fin, n'y tenant plus, il reprit avec une certaine fierté dans l'accent: "Je m'attends à les épater, cette fois, vos Anglais... N'en parlez pas encore, car je conserve encore des doutes... mais je compte avoir fait ce matin l'essai

d'une formule de fulminate de mon invention qui l'emportera en puissance sur tous les explosifs connus sans que le coût de fabrication n'en soit en retour plus élevé. Hein! cela vous embrouille plus que la composition d'un minot de "gabourage"? acheva-t-il, en un moment de taquinerie folâtre et enfantine.

Le père de Beaumont avait eu en réponse un bon sourire d'orgueil paternel, mais empreint toutefois de cette réserve défiante envers les hommes, envers le sort, envers tout, que l'expérience de la vie avait de plus en plus profondément infiltrée dans son âme, à mesure que les années s'étaient écoulées. Certes, il n'aurait point voulu désabuser son fils, lui gâter sa joie naïve de croire tout vrai, et pourtant comment ne point mettre en lui-même une sourdine aux rêves de succès qu'il lui entendait exposer si ingénument. Il avait lui aussi, à son âge de jeunesse, compté sur tant de choses qui tout à coup lui aveaient menti, tant de projets qui l'avaient brutalement déçu, en dépit de la fidèle et franche nature au sein de l'aquelle s'était écoulée sa calme et uniforme carrière d'agriculteur.

<sup>—&</sup>quot;Tant mieux, si tes ambitions peuvent se réaliser... Cela nous consolera, vois-tu, des soucis que la conduite de Lucas nous cause, à ta mère et à moi." Comme Yves n'ajoutait rien, il reprit, au bout de quelques instants, dans un prolongement d'idées: "Cela ne te causerait-il pas de chagrin de voir notre vieille "terre" passer à des mains étrangères?"

<sup>—&</sup>quot;Oh! certes, oui," répliqua tout de suite Yves avec émotion.

—"C'est bien ce que je supposais. Mais après tout, toi, tu ne l'as pas travaillée et creusée, comme moi... remuée dans chaque motte, pendant plus de quarante ans... C'est cela qui attache, va..." Sentant son regard se mouiller, il s'achemina vers la porte. 'Et de plus, de la si fameuse terre... Tu te rappelles la petite pièce d'en haut, près du puits? J'y ai déjà récolté cent-vingt-huit minots de "gabourage". comme tu dis." Et pour jeter sur ces réflexions une note finale plus gaie, il acheva narquoissement:

—"Tu verras, Yves, que ton fulminate ne battra jamais ça..."

## VIII

Si l'on est en réalité vite vieilli dans la profession médicale, on est encore plus vite jugé bon à mettre au rancart.

On dirait, en effet, que les angoisses multiples, les émotions diverses — plus fréquentes et plus aigües qu'en tout autre carrière — qui remplissent et composent en quelque sorte l'existence du médecin, épuisent à la fois plus promptement sa résistance. Dès soixante ans, dès cinquante ans, sans être encore véritablement âgé, le médecin est déjà considéré un "vieux praticien". Et alors la vogue, aussi femme que la fortune, se montre prête à porter ses caresses à d'autres, à faire d'invitants appels à de plus jeunes, pleins de rêve et d'élan.

Le docteur Duvert, par le double enseignement des livres et de l'expérience, a appris cette marche fatale des évènements. Il n'a plus d'illusions sur rien; il n'a plus d'ambition que pour sa Jacqueline. Il a si profondément disséqué et sondé l'instabilité de tout ce que ce fut sans surprise et sans la moindre rancoeur contre le sort qu'il se trouva, un bon jour, en présence de Léon Verneuil, un jeune et nouveau confrère qui, conformément au protocole médical, venait lui présenter ses confraternels hommages et lui annoncer en même temps son intention de s'établir à ses côtés.

Il est vrai que la population de Saint-Hilaire, qu'il desservait depuis de longues années, s'était considérablement accrue et qu'elle offrait aujourd'hui un champ assez vaste pour deux coucurrents. Ce fut en tous cas la raison officielle sur laquelle Léon Verneuil — tout en faisant allusion à l'encombrement général et reconnu de la profession médicale dans le pays — s'était principalement appuyé en exposant se projets. Il s'en était suivi une longue et amusante conversation, la différence d'âge subitement effacée. C'est que le docteur Duvert se retrouvait tellement dans l'écho de cette voix, pleine de jeunesse et d'espoir, qu'il prenait plaisir à l'entendre.

Oh! cette lancée dans la vie médicale... il y a longtemps qu'il l'a exécutée, mais comme c'est bien du haut du toujours même tremplin, fait d'insouciance et d'illusions, qu'elle s'opère, pense-t-il en lui-même en écoutant les réponses confiantes qu'il tire de son jeune interlocuteur. Oui, c'était dans de pareilles conditions qu'il avait lui aussi débuté, succédant à un vieux praticien dont il conservait encore le nom avec plaisir dans son esprit. Il se rappelait

qu'il lui avait tenu le même langage, fait part des mêmes rêves de succès, soumis les mêmes motifs. N'était-ce pas aussi avec ce regard et ce geste d'assurance qu'il avait défié l'avenir et l'inconnu lointain?

Et alors, devant cette résurrection inattendue de sa propre jeunesse aucune amertume quelconque n'avait traversé son esprit. Ce fut même avec des mots de sincère encouragement et de sympathique confraternité qu'il fit la reconduite à son prochain rival.

- —"Aie! Jacqueline," s'empressa d'appeler à mivoix le docteur Duvert, dès que Léon Verneuil eut descendu le perron... "Accours donc voir "notre" nouveau concurrent..."
- —"Quel concurrent?" lui jeta aussitôt Jacqueline avec une expression de figure à la fois ébahie et divinatrice.
- —"Vite, ici, que je te présente ton futur rival en médecine" reprit-il moqueur, en écartant en hâte de la fenêtre les rideaux afin de lui montrer le jeune homme qui, à grands pas fiers et retentissants, contournait déjà le coin de rue voisin.

Il n'était vraiment pas mal de sa personne ce Léon Verneuil. Grand, brun, l'air distingué, malgré un regard dur et pénétrant qui donnait à sa figure une physionomie quelque peu étrange. Il avait fait ses lettres au collège de Rigaud, ses sciences ailleurs, puis finalement puisé sa formation médicale à l'Université McGill.

—"Pourquoi McGill plutôt que Laval?" lui avait tout de suite demandé le docteur Duvert.

—"Eh! mon Dieu, parce qu'on y virilise mieux les caractères, paraît-il", lui avait en souriant répliqué Verneuil; "parce que l'haleine et l'endurance que l'on acquiert au maniement du hockey et de la foot-ball, se déteignent plus tard, sur l'âme, en souf-fle et en tenacité... N'est-ce pas un peu votre avis?"

Non, cela n'avait jamais été son avis, au docteur Duvert: Il en avait au contraire toujours voulu à ce brutal et faux système d'enseignement saxon qui, à son sens, s'ingéniait de plus en plus à sacrifier aux jeux les heures de vaillance et d'ardeur du jeune homme et ne lui réservait pour l'étude que des membres meurtris et des muscles épuisés. Il ne répondit rien. Pourtant un doute vague pénétrait dans son esprit. La justesse des assertions qu'il venait d'entendre ne se révélait-elle point dans la manière mesurée de Verneuil, dans ses calculs d'avenir mûrement arrêtés? N'est-ce pas vrai que chez lui le caractère, à l'égal des muscles, semble prêt pour la lutte de la vie et qu'il y a dans ce regard, qui fouille bien loin et tout droit devant lui, l'habitude du joueur entraîné à ne point lancer la balle à côté du but?

Non. Léon Verneuil ne déplut nullement au docteur Duvert.

Par contre, pourquoi Jacqueline, dans la rapide et fuyante vision qu'elle en avait eue, avait-elle éprouvé à son sujet une subite impression d'antipathie? Peut-être à cause du qualificatif, embué tout de suite d'antagonisme dans son esprit, par lequel son père venait de lui désigner: "notre concurrent"; peutêtre à cause d'une de ces intimes et inexplicables vibrations d'âme qui déroutent si souvent les plus fines analyses des psychologues; peut-être aussi à cause de rien du tout...

- —"Bien, oui, Jacqueline," reprit son père, "c'est le docteur Léon Verneuil, notre futur rival, puisqu'il se propose de se fixer dans notre village... Toi qui maugrées parfois contre le dosage des élixirs ou la préparation des onguents, ta collaboration va sans doute me devenir moins nécessaire... Eh! tu ne souris pas un peu?... Voyons, ne l'aimerais-tu point pour concurrent?"
  - -"Non," répliqua-t-elle sèchement.
  - -"Pour voisin?..."
  - -"Encore moins, je crois."
- —"Et pour... tiens, je vois ça, c'est simplement pour amoureux que tu le voudrais?..." Et le docteur Duvert tenait ses bras tendus au devant d'elle, afin de continuer à la lutiner à son aise en l'empêchant de s'enfuir.
- "Pour amoureux, tout de suite comme ça, Jacqueline?... aprés tout tu n'aurais point mauvais goût." Puis prenant un timbre de voix faussement contristée, le doigt pointé en reproche vers elle: "Mais alors notre société à nous dissoute?... et tu lui préparerais ses onguents, ses solutions?..."

Il s'arrêta brusquement, interdit devant l'étrange expression de détresse qui peu à peu envahissait Jacqueline, et où il ne pouvait démêler quel sentiment dominait: de chagrin ou de dépit. Elle se tenait appuyée sur le bras d'un fauteuil, immobile; elle ne pensait plus à se dérober. Son attitude seule, à la

fois résignée et hautaine, semblait supplier tout bas son père de ne point recourir à d'aussi enfantines plaisanteries.

—"Mais tu es folle...", reprit-il avec tendresse, suppliant à son tour et se sentant incapable de s'expliquer pourquoi elle acceptait à ce moment, avec un tel sérieux, ses innocentes taquineries... "Il ne faudra donc plus rire?... trop grande ma Jacqueline, à présent?" Puis, comme pour tout remettre en place: "Alors, c'est convenu, notre société demeure toujours intacte, n'est-ce pas?... Tu vas voir si nous allons le rouler un peu, notre concurrent," concluat-il dans un grand éclat de rire.

Et afin de fournir à Jacqueline l'occasion de se retirer, il fit mine de se plonger dans la lecture du premier livre qui lui tomba sous les yeux.

- —"Il ne me plait guère, à moi non plus, ee docteur Verneuil... C'est que je le connais depuis longtemps ...Tiens, regarde, Jacqueline," et Marcelle avait tendu son doigt où restait encore empreinte la eieatriee ancienne d'un flegmon. "Il se trouvait justement interne à l'hôpital Notre-Dame, à l'époque où j'étais allée me faire traiter. J'étais si seule alors, sans parents, personne, il avait bien fallu..."
- —"Quelle singulière coïncidence de le retrouver ici, n'est-ee pas?" avait ajouté Jacqueline.
- —"Je me souviens eneore avec quelle dûreté il enlevait les bandelettes, arrachaît les mèches de charpie, poudrait les tissus. Sa présence et la vue de son appareil chirurgical étaient une torture pour moi, chaque matin, et j'éprouve encore aujourd'hui la même cuisson d'angoisse en en rappelant les dé-

tails... Cela n'empêche pas qu'il puisse être un bon médecin..."

—"Il n'a pas déplu à papa, toutefois; mais avec lui, pourvu qu'il ait fait mine d'aimer son art, l'étude," avait ajouté avec indifférence Jacqueline, en poussant du pied le lourd landier rouillé qui protégeait la flamme du foyer.

Car c'est devant un feu de cheminée qu'elles discourent ainsi toutes deux, sur mille choses, intimement.

Dès leur première rencontre, on ne l'a pas oublié, Jacqueline avait formulé ce projet de venir, un bon soir d'automne, jeter une bûche, une vraie bûche de hètre, au coeur durci et plein de flamme pétillante, dans l'âtre mort de la vieille cheminée des de Beaumont.

Et alors comme déjà la première neige était apparue, que le froid vivifiant d'automne avait ramené le charme des portes closes, elles avaient arrangé ça entr'elles, après la grande messe. Elles avaient arrêté la date, et, afin de n'être point gênées par personne, elles avaient choisi de préférence tel soir où Lucas devait être absent du logis, appelé au village pour quelque motif d'affaire.

... Comme les ombres et les clairs subitement alternés de l'âtre se projettent et dansent curieusement à ce moment sur les murs, dans les coins du plafond, partout. Et quelle antithèse joyeuse ils offrent, aux yeux de Jacqueline, avec les flammes menteuses et flasques des foyers artificiels d'aujourd'hui.

Il se dégage aussi un charme infini du grand

calme tranquille qui enveloppe toute la pièce. Les confidences elles-mêmes, quoique pleines de naïf laisser-aller, prennent un accent plus pénétrant et plus discret dans la demi-ombre de la lampe qu'on a baissée afin de mieux protéger le sommeil de l'enfant endormi dans les bras de Marcelle et de conserver à la fois un plus libre éclat aux clignements moqueurs des tisons sous la cendre.

—"Il n'est pas mal de sa personne, tout de même," avait continué Marcelle, "et il n'est pas étonnant que le commérage public se prépare déjà à te l'assigner, quoique tu fasses, pour prétendant... Qui sait, si tu ne finiras pas par t'y soumettre volontiers?... Cupidon possède tant de flèches dans son carquois."

Jacqueline avait simplement ébauché en réponse un long roulement de tête dénégateur. Puis, comme pas très sûre d'elle-même et voulant éclaircir un doute, elle interrogea naïvement:

-"Tu crois?... Marcelle. Cela peut arriver?"

—"Si cela peut arriver, demandes tu?" Marcelle resta un moment hésitante, les doigts distraitement occupés à caresser les cheveux de son enfant; elle sembla chercher la formule exacte qui traduirait le mieux sa pensée: "C'est fou, mais... en amour, crois-moi, les jeunes filles commencent aussi bien en apparence par détester que par aimer. Remarque bien: "en apparence," appuya-t-elle railleuse, et elle se leva, en fredonnant à mi-voix les notes appaisantes d'une vieille berceuse, pour aller déposer l'enfant dans son berceau.

Tout de suite de retour, elle reprit dans un prolongement d'idées: — "Le mieux est encore de laisser la destinée démêler ellc-même les évènements, et de ne pas lui barrer la route sous le prétexte de la guider." Puis cédant tout coup à une pensée inattendue: — "Sais-tu que c'est aujourd'hui la Ste-Catherine et que ces propos d'amour et de mariage ressemblent presque à une moquerie à l'égard de la pauvre vieille?" conclua-t-elle avec un rire amusé.. — "Si nous faisions de la tire, plutôt?"

De fait, cela tombait justement le 25 novembre, un soir de Ste-Catherine. Et alors, pour ne point laisser éteindre les anciennes traditions du pays, elles s'étaient tout de suite accordées à ce sujet.

Rien qu'elles deux... certes, la fête, comme la compagnie, sera maigre; qu'importe, en vraies Collettes Baudoche, nos deux petites campagnardes de Saint-Hilaire n'en rappelleront pas moins à leur race le maintien des vieux usages canadiens... Du fond d'une armoire vieux style, longue d'un plancher à l'autre et profondément encastrée dans le mortier des murs, Marcelle avait aussitôt extrait les objets essentiels: un cruchon de sirop d'érable, des plats de faïence, un poëlon, des serviettes de grosse toile, des cuillers. Et tout de suite sous la flambée d'une bùche nouvelle au fond du foyer, l'arôme exquis et incomparable, — que par une gâterie de la Providence, notre peuple canadien est le seul à connaître et à savourer, - n'avait pas tardé à se dégager comme une haleine de la bouche béante du poëlon.

... Attentives toutes deux, une cuiller à la main, elles surveillent maintenant l'ébullition et la cuisson du sirop. Elles en suivent avec intérêt les phases rapides: les buées flottantes du début; l'écume argentée, dorée, qui bientôt envahit et recouvre entièrement le liquide, pour fuir tout de suite au pourtour du récipient, chassée vers les parois, d'abord par de petites bulles craintives et intermittentes, puis par de gros bouillons précipités qui viennent, comme en éructant, crever partout à la surface et saturer l'atmosphère du plus suave des parfums.

Et déjà c'est le moment arrivé des "toques sur la neige", de la tire chaude à distendre et à replier, comme des échevaux de soie crème, avec de grands mouvements rythmés des bras et des mains.

Et rien qu'elles deux, Marcelle et Jacqueline, pour se partager une pareille joie; rien qu'elles deux pour jouir d'un tel spectacle et prendre part à une aussi douce fête! Vraiment elles en ressentent du chagrin.

Le charme à la fois naïf et profond qu'elles éprouvent à voir ainsi flamber l'âtre, à manier la crémaillère, à croquer les toques dorées, à entendre le choc cristallin des croquettes de tire sur les plats, ce charme, il leur semble presque égoïste et vilain d'être seules à se le partager.

—"Si j'avais su, j'aurais averti et retenu Lucas à la maison," et après un moment d'arrêt... "cela lui aurait fourni l'occasion de te rencontrer et de jouir de nos folies de ce soir; depuis si longtemps que je lui

parle de toi," acheva Marcelle avec un air de demander à son amie si cela l'eut désappointée.

- —"C'est vrai que je ne le connais pas encore, ton Lucas... Pourtant "connaître" n'est pas le mot juste, car je sais presque tout maintenant sur son compte."
- —"Oui, tout?..." Et comme si devant les flammes, de nouveau discrètes et fuyantes de l'âtre, Marcelle eut trouvé unc sorte de bonheur à rendre Jacqueline solidaire des secrets intimes de son foyer, elle ajouta: "Tu sais qu'il boit? qu'il est hautain? que nous sommes pauvres, très pauvres? Tu sais qu'il est allé ce soir payer une lourde dette?"
- —"Je me représentais un peu tout cela... à cause de certaines réflexions de mon père."
- -"Oh! je ne cesse pas de l'aimer toutefois, mon Lucas, car je pardonne encore plus fort que je n'accuse. Pourquoi lui en voudrais-je d'ailleurs? Il ne m'a point menti en se montrant avant le mariage sous un faux jour. "Je crois de toute mon âme assez vous aimer pour me corriger et vous rendre heureuse, c'est vrai. Mais vous, avez-vous le droit de jouer votre avenir sur un espoir aussi instable?... et moi, ai-jc celui de vous laisser ainsi aveuglément lier votre sort au mieu? Tant d'autres hommes que uous voyons autour de nous... tant d'autres, aussi forts et sincères que moi, ont succombé et n'ont abouti qu'à gâcher douloureusement le bonheur d'autant de femmes, aussi bonnes et dévouées que vous ne l'êtes... C'est cela qui m'épouvante parfois," m'a-t-il dit simplement, certain soir, en me broyant

presque les mains dans les siennes, dans son ardente sincérité à me faire tout analyser, et comme si pour me mettre en garde, il eut voulu évoquer quelque terrifiant spectacle. Je n'ai pas eu peur cependant; j'ai accepté froidement les risques. J'ai pensé de toute mon âme, moi aussi, que je l'aimerais toujours assez pour pouvoir tout lui pardonner. Je n'ai pas failli jusqu'ici," et souriant d'un visage triste: "Tu le vois bien, Jacqueline, puisque je pense tout de suite à lui réserver pour demain sa part de tire," ajouta-t-elle tendrement en faisant le partage des plats.

Il s'en suivit un long silence gêné que des mots de reproche et des pas lourds sur le perron vinrent rompre tout à coup.

- —"Quelqu'un," s'exclama Jacqueline alarmée, en se précipitant vers Marcelle.
- —"Oui, moi; n'ayez point peur... Ah! c'est vous, mademoiselle Jacqueline."

C'était Lucas qui entrait en faisant violemment céder la porte et en cherchant à se dégager des mains de Yves. Par orgueil pour Marcelle autant que pour lui-même, il sétait raidi de toute sa volonté en reconnaissant Jacqueline. Quant à Yves, toujours un peu sauvage, il s'était discrètement éloigné de lui de quelques pas. Mais en dépit des efforts que Lucas faisait pour ne rien laisser paraître de son état, tout son aspect physique le trahissait à ce moment: son regard égaré, des coites de cheveux collées au front, sa cravate dénouée et battant les revers de son habit,

son pantalon tacheté de boue. Se voyant l'objet de l'attention et devinant le sentiment de malaise que sa présence sucitait, il essaya de sourire, comme : bravade.

Quant aux trois autres, un remous de sensations imprévues avait confusément envahi leurs esprits et les tenait silencieux. Chez Jacqueline, c'était le saisissement d'une telle rencontre joint à l'écho, encore bruissant à ses oreilles, des touchantes paroles d'amour et de pardon qu'elle venait d'entendre et qu'elle rapprochait mentalement du spectacle qui s'offrait à ses yeux; chez Marcelle, c'était l'angoissante appréhension de découvrir que Lucas n'avait même pas acquitté sa dette avant d'entrer à l'auberge; chez Yves, lui, c'était une irritation sourde contre la sottise du sort qui le jetait ainsi en présence de Jacqueline pour la première fois, et lui mettait à la poitrine un bruit de galop impossible à réprimer.

Au milieu de cet halètement général, personne ne trouvait de mots — qui n'eussen't pas rendu un son étrange — à jeter dans le silence embarrassant qui planait.

Un peu de conscience surnage presque toujours à travers les fumées de l'alcool: conscience de brute le plus souvent et où d'ordinaire seuls les plus mauvais instincts transparaissent. Lucas sentit s'opérer chez lui un travail de fermentation intérieure. Il ébaucha de nouveau un mauvais rire de dédain, et dans une rancoeur subite:

—"Il n'y avait pas de tire, là-bas, mais c'était autrement gai qu'ici," proféra-t-il en se soulevant

péniblement de son siège. Il avait en même temps empoigné son paletot et s'était mis à l'endosser. "Puisque je vous embête, j'y retourne," acheva-t-il brutalement.

Oh! il les avait trouvés, lui, les mots irrésistibles qu'il fallait pour déjouer les plus paralysantes émotions et délier les gorges jusqu'à les faire crier.

Une voix éplorée leur fit tout de suite écho: "Tu n'y penses pas, Lucas? Voyons, nous t'avons rien fait, rien dit." Marcelle s'était précipitée au-devant de lui et s'efforçait de ses mains tremblantes de lui enlever ses habits et de l'entraîner dans une pièce voisine.

Mais lui la repoussait, sans colère contre elle, mais indifférent à ses étreintes. Il s'était mis simplement à chercher son chapeau en grommelant: —"Comment, je vous fais hon'te?...Vous me pensez ivre peut-être?" Et ce vous qu'il répétait comme une provocation, il le jetait en l'air, pardessus la tête de Marcelle, à l'adresse de Jacqueline, de Yves.

C'était son amour-propre seul qui s'éveillait et s'irritait à ce moment. Vaguement, il se rendait compte qu'il se donnaît en spectacle. Il en éprouvait de l'humiliation, et par représailles il aurait désiré trouver quelque prétexte de mordre.

—"Allons, ne fais pas la mauvaise tête, Lucas. Tu sais bien que nous t'aimons tous, Yves, Jacqueline... Personne ne veut que tu t'en ailles. Viens, viens, reste." Marcelle se cramponnait toujours à lui, doucement, pour ne point l'irriter. Et lui, d'ail-

leurs, se laissait faire sans trop de résistance, tout en continuant de chercher son chapeau. Au fond, il ne voulait pas partir sans trouver l'occasion de piquer quelqu'un jusqu'au sang.

—"Oui, c'est inutile, je m'en retourne au village; j'y vais." Et comme aucune réplique ne venait: "Je vous enverrai le docteur Verneuil à ma place; cela arrangera encore mieux les choses," ajouta-t-il, sans regarder et sans plus tenir compte des supplications de sa femme que de ses mains, qu'elle lui tenait plaquées sur les lèvres afin de l'empêcher de parler.

Cette fois, Jacqueline s'était sentie nettement atteinte. Elle avait brusquement baissé son regard, puis doucement l'avait relevé sur Yves comme pour lui demander si c'était son sentiment à lui aussi.

Comment cela était-il venu à l'esprit de Lucas de se servir méchamment de ce nom comme d'un trait, presque comme d'une injure? Par pur instinct, bien humain, il est vrai, de se venger de sa propre humiliation en humiliant en retour la fierté de jeune fille de Jacqueline, en insinuant qu'elle ne visait qu'à se jeter à la tête de Verneuil. Mais il avait encore obéi à un autre sentiment: ce même trait n'atteindrait-il pas un peu Yves? avait-il pensé. Jacqueline était si séduisante qu'il voyait Yves lui-même déjà pris aux charmes qui émanaient de toute sa personne.

Comme il ne retrouvait pas son chapeau, il s'était emparé d'une vieille casquette de travail suspendue à un clou de l'escalier. Et maintenant il se dirigeait vers la porte, entraînant avec lui Marcelle qui se tenait toujours lamentablement accrochée à lui.

— "Oui, il irait, il irait... rien ne l'empècherait," répétait-il, dans un entêtement de brute et froidement indifférent aux prières de sa femme.

Sans doute, il aurait cédé tout de suite, s'ils eussent été seuls, mais à présent il fallait bien s'en aller, repartir pour le cabaret, puisqu'il l'avait orgueilleusement affirmé devant tous.

Il avait saisi la poignée de la porte. Les frêles mains que Marcelle lui opposait, les paroles tourmentées qu'elle persistait à semer de prières et d'attendrissantes supplications, tout demeurait impuissant, et il passait déjà de rapides rayures de nuit froide et noire par les brusques entrebaillements de la porte sous les saccades de la lutte. Alors se sentant finalement vaincue, Marcelle avait jeté, de son regard autant que de ses lèvres, un appel navré vers Yves. Celui-ci n'eut en réponse qu'un cri de colère contenue et humiliée:

-- "Lucas!... Tu ne sortiras pas," et d'un bond, il courut s'adosser au chambranle.

A ce moment, il ne restait plus chez Lucas que la surexcitation brutale de l'alcool. Secoué par la passion, son cerveau s'était peu à peu désembué et ses muscles avaient en partie retrouvé leur ressort. Se redressant crispé, il ébaucha un vague ricanement de pitié, tout en tenant ses yeux fixés sur Yves comme pour lui dire: Es-tu assez fou pour tenter de me tenir tête?

Yves ne serait pas assez fou, en effet, de chercher

à le retenir; non parce qu'il n'en possédait pas la force — et de son regard, à lui, également rivé sur celui de Lucas, il cherchait à l'en bien pénétrer — mais il ne s'en sentait point le coeur. Il avait éprouvé une gêne subite et torturante en entrevoyant à quel vulgaire spectacle ils allaient tous deux se livrer, là, devant Jacqueline dont il venait d'apercevoir la douloureuse expression d'angoisse et de terreur. Sans prononcer un mot, il retourna tranquillement à son siège et s'y jeta avec le geste accablé de quelqu'un qui se soumet à une opération. Marcelle aussi s'était reculée de quelques pas dans une pareille attitude résignée et muette.

Maintenant qu'aucun obstacle ne s'offrait, Lucas ne savait apparemment plus que faire. Il restait dérouté, hésitant auprès de la porte encore entrebaillée, et comme cherchant à démêler ce qui se passait. Il finit sans doute par débrouiller ses idées, car il entrouvrit bientôt doucement la porte et s'enfonça dans la nuit et la bise froide de novembre.

Marcelle écouta un instant ses pas pesants retentir sur le perron, sur la terre gelée, plus loin, et, avec une explosion de sanglots qui parut lugubre dans le calme lourd de la pièce, elle courut coller son front et ses yeux pleins de larmes amères aux vitres de la fenêtre. Mais il était impossible de rien distinguer, rien, à travers l'obscurité profonde. Où irait-il donc se perdre, son Lucas, seul, dans l'état où il se trouvait?" pensa-t-elle, et, en hâte, elle se précipita dehors à son tour.

Alors on entendit un appel suppliant auquel rien ne vint toutefois répondre: Lucas!

Affolée, les cheveux au vent et ne se guidant que sur les cailloux d'une étroite route battue entre les herbes, elle avait atteint la grande route. Cette fois ce fut un long cri sangloté et lamentablement attendrissant qu'elle poussa dans les ténèbres: "Lucas, où es-tu?... reviens-t'en... Lucas!..."

Il s'écoula un instant, puis une voix douce répondit dans l'ombre: "C'est bon, va-t'en... rentre à la maison."

- —"Non, viens-t'en... viens...," suppliait-elle en se dirigeant au hasard. Et comme Lucas était demeuré immobile, sans rien dire, elle l'avait rejoint:
- —"Viens... Viens-t'en," insistait-elle toujours. Elle avait passé son bras sous le sien et elle cherchait doucement à l'entraîner.

Lucas ne disait rien.

Seulement comme il s'était aperçu que Marcelle était dépourvue de toute coiffure, il avait enlevé sa propre casquette et la lui avait mise sur la tête.

Puis il se laissa amener.

...Il comprenait tout maintenant.

Le lendemain, le soleil était rayonnant. Ramassant ses derniers feux d'automne, il les répandait partout en l'aisceaux; il en réchauffait la plaine, les flancs de la montagne, jusqu'aux vieux troncs d'arbres frissonnants, eux qui étaient maintenant sans feuilles. La nature souriait.

Par contre, Lucas était honteux et désolé. Seul avec Yves, il arpentait comme au hasard le sol battu de son hangar dont la "grande porte", entièrement poussée sur sa charnière, laissait la lumière pénétrer à flots. Il se gourmandait: "Si au moins j'avais acquitté ma dette... si je l'avais acquittée au moins?...Marcelle a-t-elle fait quelque réflexion sur mon compte?"

C'était toujours à Marcelle qu'il pensait à ces moments-là.

Oh! ces regrets de buveur, ils sont toujours attendrissants, même quand celui qui les exhale ne mérite aucune pitié! Et Lucas savait les envelopper, lui, dans une si touchante sincérité de repentir qu'on se sentait tout de suite disposé à ne pas tant l'accuser après tout.

Il s'analysait alors lui-même sous tous ses aspects, scrutait sa manière d'être, chacune de ses impulsions; il faisait en quelque sorte le démontage du mécanisme qui le faisait mouvoir, sans jamais aboutir toutefois à se blâmer de son manque de volonté. Aussi, quand il déplorait les chagrins qu'il semait autour de lui, les paroles amères qui lui montaient alors aux lèvres n'étaient pas pour se châtier de sa propre lâcheté, elles étaient pour dénoncer brutalement la partialité du Destin, assaidlir les heureux auxquels la vie n'avait pas, comme à lui, rivé un pareil boulet à traîner.

—"Et l'on prétend que je serai encore puni plus tard," disait-il à Yves, les lèvres prêtes à protester. "Mais c'est toi, c'est vous, les chançards, qui n'êtes point constitués avec, dans le sang, ce mauvais philtre qui donne le vertige et vous empoigne tout à coup comme une main pour vous tirer au cabaret; c'est vous qui le serez punis."

Bien que Yves ne lui eut, à la vérité, rien dit, adressé nul reproche, Lucas percevait que le souvenir seul de ce qu'il avait fait la veille suffisait à l'accuser et à le condamner, et il s'entêtait à se défendre:

—"Crois-tu que je n'essaie pas de lutter? Et je lutte en effet, longtemps, longtemps. Je me dis que je pourrais l'emporter pourtant sur ce démon maudit de l'alcool, si je le voulais; et je reprends à lutter. Puis tout à coup, non dans un manque d'énergie, c'est vrai, mais dans un sursaut de colère et de révolte contre vous tous, que je considère injustement épargnés, je lâche le pied et je me plonge avec une véritable volupté dans ma vilaine passion.

—"Oui, c'est injuste à la fin, insistait-il. Ainsi, pourquoi suis-je, moi, torturé par ette hantise d'alcool et pour comble, pauvre, honni, misérable, bon qu'à faire pleurer les miens? tandis que les autres sont riches, heureux, considérés, quoique sans une seule tentation pénible à combattre? Et tu crois que je serai puni en sus, là-haut? Mais ne suis-je déjà pas assez à plaindre ici-bas? Qui voudrait échanger son sort contre le mien? Le voudrais-tu, toi?"

Et alors Yves — comme Marcelle, comme les autres, — sans rien chercher à démêler de ce qu'il y avait de faux dans ces sophismes, se sentait vaincu.

—"Combien te reste-t-il d'argent?" avait-il de mandé simplement.

Lucas ne savait pas encore; il n'avait pas osé s'en rendre compte. Comme Yves insistait, il se mit à vider ses poches d'habit, lentement, avec l'expression anxieuse de quelqu'un qui s'attend à être condamné: "Dix. quinze, vingt, vingt-deux dollars"... Il déposait, sur le siège en planche d'un wagon de ferme, les billets et les pièces de monnaie, les uns après les autres... "Vingt-trois, vingt-quatre"... encore deux dollars qu'il avait trouvés mêlés à des lettres... Il

craignait d'en avoir gaspillé davantage et il fut presque content.

- -"Et combien en devais-tu?" reprit Yves.
- —"Quarante... que nous avions pourtant bien péniblement amassés, Marcelle et moi. Il était convenu que je les remettrais hier au marchand, et comme tu vois..."
- —"C'est bon, donne-moi ce qui te reste; je comblerai la différence..."
- —"Non, je ne le veux pas"...répliqua âprement Lucas, interdit et humilié de se voir l'objet d'une proposition qu'il savait si peu mériter. "J'ai été trop bête,... trop bête. Je ne ferai pas expier mes sottises par les autres... je saurai m'arranger... Tu n'en raconteras rien à Marcelle?"

Il ramassa alors son argent et, sans rien ajouter, il gagna l'extrémité de son champ.

-- "C'est la mère de Beaumont qui est morte."

Le glas venait de l'annoncer à toutes volées à la population de Saint-Hilaire, et de voisin à voisin, de faucheur à faucheur, on se jetait pardessus les haies la nouvelle apportée du village: "C'est la mère de Beaumont qui est morte."

Les uns ajoutaient quelques commentaires, exprimaient leur surprise de n'avoir pas entendu dire qu'elle fût malade, faisaient des conjectures sur son âge, plaignaient le vieux de Beaumont de se trouver ainsi abandonné. D'autres qui avaient été à même de la mieux connaître, se contentaient d'ajouter: "Quelle brave et bonne femme c'était", et ils restaient silencieux, cherchant à mesurer dans leur csprilt jusqu'à quel degré extrême en réalité elle avait été brave et bonne.

Elle n'avait pourtant pas fait grand bruit sur la

terre. Dans toute son humble vie de travail et de dévouement, son ambition n'avait jamais tendu plus loin qu'à remplir son rôle de mère et de femme: faire briller son foyer, laisser sans relâche ruisseler sur ses enfants l'intarissable tendresse dont son coeur débordait, créer partout du bien-être et du bonheur, sans même se rendre compte de quels sa-crifices et de quels efforts elles les créait.

Après avoir résolu d'abandonner la culture de la terre et de quitter leur ferme, au pied de la montagne, pour se livrer à l'existence inerte de rentiers de village, les deux vieux de Beaumont avaient éprouvé tout d'abord dans leurs êtres l'effet d'une sorte de cassure inattendue. Mais dans ces désarrois fréquents de la vie, où l'âme seule est atteinte, c'est le plus souvent la femme qui a la force, qui tend alors son bras à l'homme et le relève. La mère de Beaumont avait relevé son vieux; elle l'avait apprivoisé à la longue à sa nouvelle existence en y faisant reluire tout ce qu'elle pouvait concevoir de soleil.

Et puis, ne leur restait-il pas Yves? ce Yves qui les captivait et les amusait par le seul énoncé de scs projets et de ses rêves ambitieux.

Ils faisaient ensemble leurs prières, ce soir-là. La mère de Beaumont, avec une onction douce comme toujours, récitait la touchante invocation à Dieu: "Conduisez les voyageurs, convertissez les pécheurs", mais quand il lui fallut continuer: "guérissez les malades," les mots avaient commencé d'hésiter sur

ses lèvres. Elle essaya de lutter quelques instants contre la sensation pénible qu'elle éprouvait tout à coup, mais reconnaissant, à l'acuité subite de la douleur, le retour de la torturante névralgie faciale qui si souvent était venue l'assaillir, elle sc sentit incapable de poursuivre. Pénétrant dans sa chambre, elle s'était affaissée sur le lit.

Si le mal est atroce en pareil cas, par contre il y a compensation dans le peu de gravité qu'il présentc. Appelé en hâte, le docteur Duvert annonça en effet que le mal cèderait assez vite sous l'influence de certaines préparations sédatives qu'il allait s'empresser d'expédier.

Ainsi que cela lui arrivait souvent, surtout lorsqu'il était quelque peu débordé par les malades, ce fut à Jacqueline qu'il recourut en l'enjolant d'une caresse: Prépare-donc une demi-douzaine de poudres, de quatre ou cinq grains, pour la mère de Beaumont et il lui avait désigné une bouteille de sa pharmacie.

- "Pour la mère de Beaumont? Elle est malade la chère vieille?" demanda Jacqueline avec intérêt.
- —"Oh! rien de sérieux, je crois", reprit son père en inspectant sa trousse et en rechargeant les bouteilles vides: "Une simple névralgie... Ne manque pas de faire parvenir les médicaments dès qu'ils seront prêts... Pour moi, il me faut remettre immédiatement en route pour le Brulé... Bonsoir."

La spatule à la main. les repassant tous avec intérêt dans son esprit: le père de Beaumont, son amie Marcelle, Lucas, Yves qu'elle se représentait en salopettes parmi ses explosifs, Jacqueline s'était empressée d'exécuter l'ordonnance.

La vieille Marianne elle-même, qui avait entendu de loin la conversation rapidement échangée avant le départ du docteur, était venue doucement s'in former avec sympathie: "Cette pauvre Mme de Beaumont... Certainement qu'elle ne refuserait pas de lui porter ses médicaments, puisque le domestique se trouvait absent.... Depuis si longtemps qu'elle les connaissait et les aimait, ces bons vieux de Beaumont; depuis si longtemps qu'elle les voyait, soit à l'officine du docteur, soit à la grand'messe, chaque dimanche... Leurs fils aussi, elle se les rappelait encore enfants, avec leurs petites têtes brunes et blondes qui, chaque année, dépassaient de plus es plus le rebord du banc que la famille occupait ă l'église depuis elle ne savait combien de temps... Vous savez où, Jacqueline?... dans la rangée de droite... Ca les a rudement secoués, paraît-il, d'abandonner leur ferme là-bas... Leur Yves ne tenait pas à la culture, alors... Mais ce n'est pas moi qui le blâmerai, le brave garçon, avec les talents qu'il a... Vous l'avez rencontré, n'est-ce pas, mademoiselle Jacqueline? Il semble si peu fait pour piocher la terre..."

<sup>—&</sup>quot;Tiens, ma vieille Marianne, je pense à la fin que tu le trouves de ton goût, ce Yves... Ce n'est pas la première fois, sais-tu que je t'entends le vanter ainsi?..."

- —"Oh! oui, par exemple, mademoiselle Jacqueline; et j'admets que si j'étais plus jeune, je ne pourrais pas me retenir de l'aimer... En tous cas, il l'emporte de beaucoup à mes yeux sur le bel Alfred, le petit Monsieur Charlus, surtout sur le docteur Verneuil, oui... oui..."
- —"Même sur le docteur Verneuil?... Ah! bien non, pas sur lui, ma vieille Marianne," reprit gravement Jacqueline avec une figure faussement contristée et, tout en continuant de pli r le papier blanc des poudres qu'il lui restait à préparer.
- "Vous savez, mademoiselle Jacqueline, je ne le hais pas, ce Verneuil... Il ne déplait pas à votre père non plus... C'est peut-être un excellent garçon," s'empressa-t-elle d'ajouter avec sympathie, comme pour se faire pardonner un tort qu'elle aurait eu.
- —"C'est bien, Marianne, va, puisque tu es assez bonnc... mais ne te trahis pas auprès de Yves," ...acheva-t-elle en lui remettant les poudres.

Pendant ce temps-là, la douleur s'acharnait sans merci. C'est en vain que la mère de Beaumont tentait de s'y soustraire. La tête plongée dans les oreillers, les mains fermement plaquées en défense sur la figure, elle sentait toujours les mêmes éclairs lancinants lui labourer la chair.

Aussi avec quelle ardeur empressée elle avait accueilli et absorbé le médicament libérateur qu'on s'était hâté de lui offrir. C'est que d'ordinaire le mal cédait assez promptement sous son influence. Le bienfaisant sédatif finissait à la longue par envahir les tissus et y jeter un calme reposant.

La mère de Beaumont savait cela et avec cette confiance quasi hypnotique avec laquelle tout malade se leurre au début d'un traitement, elle crut éprouver un apaisement à sa douleur. Ses muscles, jusque là crispés sous la tension du mal, se relâchèrent peu à peu et elle parut bientôt doucement somnoler. Ce calme ne dura toutefois que quelques instants. Une autre sensation, qui n'était pas douloureuse celle-là, mais infiniment, atrocement angoissante sans doute, traversa aussitôt la pauvre vieille puisqu'elle se dressa sur son lit, les yeux stupéfaits et hagards, comme pour démêler ce qui se passait subitement dans son cerveau.

Son aspect était à ce moment si transformé, il annonçait chez elle une si profonde et si subite perturbation, que Yves, sans plus se rendre compte, repartit affolé à la recherche du docteur Duvert. Co fut avec un accent de détresse véritable qu'il apprason absence, de la bouche de Jacqueline, et sans arrêt il courut frapper chez le docteur Verneuil.

Sa course ne dura que quelques minutes. En un rien de temps il fut de retour auprès de sa mère, mais pour la trouver déjà délirante, les mains contracturées et tordues dans le vide, et comme dardant dans l'infini des yeux vagues, terrifiants à force d'être largement ouverts.

Oh! ce regard étrange et jamais vu... Dès son arrivée, le docteur Verneuil en avait été tout de suite stupéfié. Il s'empressa d'interroger les quelques personnes déjà accourues, sur les manifestations que le mal avait présentées jusque là. Il demanda à examiner les médicaments qu'on avait fait absorber. Il n'en eut point le temps toutefois, car une convulsion nouvelle, plus terrible encore que les précédentes, l'attira, ainsi que tout le groupe des assistants, auprès de la couche de la mère de Beaumont. La pauvre vieille s'était cramponnée à l'épaule de Yves, toute la charpente elle-même de son corps disloquée jusque dans les os et pliée dans une horrible torsion tétanique. Et toujours cet affreux regard exorbité qui exhalait l'on ne sait quelles angoisses infinies...

—"Une serviette... vite, donnez..." cria le docteur Verneuil, son flacon de chloroforme à la main.

Mais la mère de Beaumont détendit d'elle-même peu à peu ses muscles; ses paupières retombèrent à demi et vinrent voiler l'horreur de ses grands yeux sans prunelle. Tout à coup elle s'affaissa inerte..... pour ne plus bouger éternellement.

A ce même moment, Jacqueline faisait son entrée dans la pièce. Attirée par les liens qui, l'unissant d'abord à Marcelle, s'étaient imperceptiblement éten dus à toute la famille des de Reaumont, elle était accourue. Elle n'avait pu résister surtout à l'expression de détresse et d'épouvante qu'elle venait de constater chez Yves, et elle était partie sur ses pas.

D'un coup d'oeil rapide, elle embrassa la scène. L'atmosphère du foyer où elle vivait, les appels aux malades, de nuit comme de jour, qu'elle entendait depuis son enfance, lui avaient façonné une sorte de conscience médicale, un instinctif besoin de se porter au secours des souffrants. A travers les assistants, qui récitaient à genoux les prières des agonisants, elle se glissa jusqu'au lit où la mère de Beaumont semblait maintenant doucement reposer, mais elle demeura atterréc en constatant, hélas! la complète inutilité de toute intervention. Et alors une autre émotion qu'elle avait mal calculée, qu'elle avait cru pouvoir dominer au moins, se fit subitement jour dans son coeur avec une acuité de plus en plus cuisante.

Contre le mal et les tortures de la mère agonisante, elle eut été prête à lutter avec sang-froid, mais devant le désespoir et les larmes du fils, de ce Yves qu'elle frôlait et soutenait presque, écrasé qu'il était sur le rebord de l'oreiller, elle sentit s'opérer je ne sais quelle fissure dans son âme par laquelle jaillissait un flot de pensées lointaines, entassées depuis long-temps et silencieusement caressées. Elle éprouva un véritable vertige. Les lèvres contracturées, elle se pencha sur lui et familièrement, ainsi qu'à un frère:

—"Yves," lui chuchota-t-elle tout bas, "Yves." Et dans sa voix frémissait la douloureuse sincérité de sa sympathie.

Dans un mouvement très doux de caresse, elle lui prit la main dans les siennes et répéta:

--"Yves... Yves..." et elle s'abattit en suffoquant.

Dans un autre coin de la pièce, le docteur Verneuil, consterné lui-même, cherchait à se dérober

aux interrogations, expliquant brièvement et tout bas la catastrophe.

- —"Le coeur probablement... peut-être aussi le cerveau..." répondait-il vaguement.
- —"Elle aurait sans doute échappé, si le médicament eut eu le temps d'opérer, risqua l'une des commères présentes, mais il ne s'était pas écoulé un quart d'heure que..."
- —"Au contraire..." reprit une autre avec conviction. "Un poison n'aurait pas : gi plus vite... Dès la première poudre... C'est moi qui la lui ai donnée ... Voyez donc, docteur."

Elle s'était empressée d'aller lui chercher les doses qui restaient, encore étendues dans leurs enveloppes bleues, au milieu d'un petit guéridon en bois brun.

—"Ah! bon," murmura-t-il, tendant la main avec un air visiblement soulagé, et il s'en empara sans même les examiner. "C'est tout ce qui reste, n'est-ce pas?... Oui, le coeur a fait défaut probablement ...J'ai eu un cas presque semblable.. la mère Dugas ...vous vous rappelez peu't-être?" Hachant distraitement des bribes de phrases, il avait tout en parlant introduit les poudres dans sa trousse encore entr'ouverte... "C'est toujours terrible ces morts subites ... Moi-même j'en éprouve toujours pendant longtemps du saisissement... Ce que c'est que la vie en somme... je crains que ce soit un rude choc pour ce pauvre vieux de Beaumont."

Mal à l'aise au milieu des lamentations et des questions dont l'accablaient, avec leur insistance perquisiteuse de paysannes, les bonnes mères accourues du voisinage, le docteur prit le parti de retourner chez lui. Il promena son regard dans la pièce à la recherche d'un parent auquel il pût exprimer sa sympathie, mais il ne reconnut que Yves, indifférent à tout, la tête toujours plongée dans l'oreiller et secoué par les sanglots. Il salua alors à voix basse ses plus proches voisins et se déroba sans bruit.

—"Ah! absent?... Et la voix du docteur Verneuil, où flottait d'abord un peu d'hésitation, avait pris un aeeent désappointé sous la réponse de Marianne. "Sera-t-il bientôt de retour?" eontiuua-t-il, "je désirerais le voir à propos d'un médieament qui me manque et que j'aurais voulu qu'il me fournît."

A la eampagne, ces échanges de médicaments entre confrères-médecins vivant en harmonie sont très fréquents; ils persistent même souvent en dépit de la plus ardente rivalité.

—"Je ne suis pas beaucoup au courant, vous entendez bien..." annonça en souriant la vieille bonne... "Si vous vouliez alors chereher vousmême... En effet, peut-être que..."

Avant que Verneuil n'eut pu la prévenir, elle avait déjà pénétré dans la pièce voisine et appelait: Mademoiselle Jacqueline...

Un bruit de talons rapides et amortis par les tapis dégringola de l'esealier et Jacqueline parut aussitôt.

Elle eut en entrant un geste de surprise qu'elle ne

put réprimer ct ce fut avec une figure décontenancée qu'elle salua: "Ah! c'est le docteur Verneuil..."

Ils s'étaient vus et souvent rencontrés à travers les rues étroites de leur petit vil·lage, toujours avec une certaine contrainte qui faisait leurs regards se fuir cependant, mais ils n'avaient jamais échangé une parole.

—"Et c'est mademoiselle Jacqueline... si je prends pour formule de présentation l'appel que vient de vous jeter votre vieille Marianne" s'empressa de reprendre le docteur en saluant à son tour avec embarras... "J'aurais pourtant voulu l'en détourner ... car je suis fâché qu'on vous ait si inutilement dérangée... pour moi."

"Pour moi..." Verneuil avait-il appuyé à dessein? ou les mots avaient-ils d'eux-mêmes pris un relief inattendu par la seule contexture de la phrase? lui-même n'aurait pu le dire, mais il perçut dans le si-lence gêné qui s'ensuivit que ces mots avaient en quelque sorte tranché sur le reste, et comme pour les rattraper: "J'aurais voulu simplement..."

Mais Jacqueline le prévenant avec une finesse d'expression indifférente et dévinatoire à la fois: "Pour vous? Est-ce qu'on me dérange plus inutilement pour vous que pour les autres...?"

Ils ne s'étaient jamais parlé, il est vrai, mais d'autres avaient tant parlé pour eux, n'est-ce pas, dans leur village; le commérage s'entêtait à les rapprocher dans tant de projets et de démarches qu'ils sentirent tout à coup combien déjà profondément ils se connaissaient, et que le malaise commun dont ils ten-

taient en vain, à ce moment, de se déprendre provenait de là.

Oui, ils ne s'étaient jamais parlé, jamais. Et pourtant que de sentiments latents qu'ils laissaient le monde interpréter ou déformer à son gré, s'étaient à la longue sourdement échangés entre eux aussi nettement que par une voix. Car Jacqueline savait bien que celui qui se trouvait alors devant elle lui avait pénétré et disséqué l'âme jusque dans ses plus intimes tréfonds; elle savait qu'il y avait deviné et suivi le lent travail d'infiltration sccrète que son amour pour Yves avait accompli; elle savait encore que, parallèlement à ce sentiment qu'il était le seul à connaître chez elle, il en existait un chez lui d'un ordre tout à fait semblable et qu'elle avait été pareillement la seule à pleinement découvrir. Bref, elle se savait secrètement recherchée de Verneuil, bien qu'elle le fuît, et elle savait qu'il le savait.

Elle n'avait donc pas trompé Verncuil, elle ne les avait trompés ni l'un ni l'autre, la réponse indifférente, quoique polie, tombée des lèvres de Jacqueline. Bien qu'ils eussent ainsi réciproquement pénétré leurs secrets d'âme, ils se sentaient au fond trop physiquement étranger l'un envers l'autre pour oser enlever le masque extérieur qui avait jusque-là voilé leurs pensées. A ce moment d'ailleurs, leur embarras d'attitude, l'hésitation de leurs paroles auraient ouvertement démenti leurs meilleurs efforts, eussent-ils voulu feindre d'ignorer ce qui restait en suspens entre eux.

La dernière fois qu'ils s'étaient vus c'était à l'occa-

sion de la mort de la mère de Beaumont. Il y avait plus d'un mois.

Une fois les funérailles finies, le saisissement général passé, les dernières paroles de sympathie exprimées, le temps avait repris pour tout le monde de la paroisse sa marche endormeuse et semeuse d'oublis, mais chez Jacqueline et Verneuil, l'évènement avait laissé une empreinte plus durable, puisqu'il se doublait d'un souvenir d'un ordre tout spécial. Pour tous, en effet, cela n'avait alors été qu'une explosion de naturelle pitié féminine, les sanglots de Jacqueline mêlés à ceux de Yves; mais pour Verneuil, mais pour elle-même, c'était la constatation irrécusable d'un sentiment dont ils avaient jusque-là pareillement ignoré la profondeur. Et rien qu'en se trouvant ainsi tout à coup face à face, ils sentaient, à travers le désordre de leurs pensées. ce souvenir sans cesse sourdre dans leur esprit et battre comme un lancinement.

Chez Verneuil toutefois, la contrainte, que ce souvenir éveillait dans sa conscience d'amoureux, se doublait, dans sa conscience de médecin, d'un autre malaise qu'il ne parvenait momentanément à dompter qu'en traînant la conversation à travers mille circuits étrangers. Mais malgré ses efforts, la mémoire de toute la scène revenait avec une si persistante tenacité dans son esprit que tout à coup, sans transition et sans même s'en apercevoir, il sentit fuser de ses lèvres les paroles redoutables et tentatrices qu'il avait réussi jusque-là à taire: — "Et notre pauvre vieille de Beaumont?... C'était affreux, n'est-ce

pas?..." Il avait dit "notre" signifiant qu'il voulait prendre sa part de l'évènement et faire durer entre eux le rapprochement que les circonstances lui avaient alors fourni pour le première fois.

Et Jacqueline, comme si elle eut poursuivi un simple prolongement d'idées, approuva:

—"Oui, vraiment affreux... On a beau s'y attendre, ces morts foudroyantes bouleversent toujours, car, selon que vous l'avez vous-même confirmé, paraît-il, mon père avait depuis longtemps prévu que le coeur finirait quelque jour par faillir brusquement chez cette "pauvre vieille".

Verneuil n'ébaucha de la tête qu'un geste imperceptible d'acquiescement, un geste que son air toutefois démentait, et il resta muet, dans l'attitude de quelqu'un qui a oublié l'objet de sa visite ou perdu le fil de la conversation en cours.

—"Non? ee n'est pas votre avis que ce soit le coeur?" interrogea Jacqueline en cherchant à deviner le motif de sa réticence subite.

Verneuil dût faire un retour sur lui-même pour se retrouver; et revenant de loin, il reprit: "Alors votre père n'a pas été surpris?... Je le trouve chanceux d'avoir été absent en cette circonstance... J'aurais moi-même souhaité d'être à l'autre bout du monde, afin d'échapper à ce malheureux cas." Il s'arrêta un instant et fixant ses yeux dans ceux de Jaequeline comme pour se rendre compte s'il n'ahlait pas cette fois dépasser le but: — "Lui avez-vous décrit les symptômes?... l'horreur de cet oeil sans pupille?" Et voulant tout de suite éviter sa réponse et l'en-

traîner sur un autre terrain, il s'empressa de poursuivre, comme en lui-même: "Les médicaments n'ont guère le temps d'opérer en pareils cas, tant les phases du mal se précipitent avec rapidité... Vous avez pu vous-même constater que les remèdes de votre père ont été sans effet."

— "Croyez-vous que si je me fusse hâtée davantage?... car c'est moi qui ai préparé les poudres que..."

—"Les poudres... vous, c'est vous qui les aviez préparées?" Il s'était subitement redressé et reculé, comme si les bocaux de la pharmacie, à laquelle il s'était jusque-là tenu adossé, lui eussent brûlé la chair. Il répéta à voix basse, l'esprit absorbé dans un travail de pénétration rétrospective: "C'est vousmême qui les aviez préparées?..."

— "Mais qu'y voyez-vous de si étrange?" s'empressa d'interroger Jacqueline, avec une anxiété soudaine dans la voix, et elle s'arrêta stupéfaite à son tour.

A ce moment, Verneuil perçut nettement que le point de doute avait été atteint chez elle, à la rencontre spontanée de leurs deux regards tendus ensemble sur les étiquettes pharmaceutiques des bocaux; il perçut de même que leurs pensées s'étaient pareillement rencontrées. Et sans la regarder, il put suivre, phase par phase, le courant d'idées dans lequel elle s'était engagée: ce doute aigu d'abord, cette angoisse qui la crispait de plus en plus, le frisson d'épouvante qui l'avait envahie à mesure qu'elle s'enfonçait davantage dans l'analyse des faits, puis l'ondée de

terreur et le vertige qui finalement l'assaillirent en entrevoyant tout à eoup son père compromis, Yves, Marcelle... et tout le poids écrasant du secret qu'elle aurait à porter... et à partager avec Verneuil.

Oui, Jacqueline avait bien tout deviné, puisque résumant les étapes que son esprit venait de parcourir, et avec un accent qui implorait la pitié, elle reprit, les mains tendues vers Verneuil: — "Mon Dieu, est-ce possible que je l'aie tuée?" Et lui, simplement, avec une convietion tranquille, fit signe que oui, longuement.

C'est qu'il venait de s'opérer dans son cerveau un éveil propre à lui révéler l'immense emprise que ce secret gardé en commun allait lui accorder sur Jaequeline. Et vu que dans tout amoureux - surtout s'il est repoussé — dort un sauvage, ce fut presque avec un tressaillement de volupté qu'il mesura l'étendue de l'inextricable situation où il la jugeait engagée: avec le fantôme constant de cette mère empoisonnée implaeablement dressé entre elle et Yves. De plus quel merveilleux parti à tirer de l'espèce de complicité qu'il entrevoyait et qu'il se réjouissait d'avance d'avoir à partager avec elle. C'est pourquoi tout cela ayant traversé son esprit dans un éclair, il n'avait pas hésité à faire de la tête le long geste condamnateur avec lequel il allait exécuter Jacqueline, car ce fut bien en réalité une exécution comme avec un eouperet.

Ses mains implorantes toujours tendues vers Verneuil, son sang glacé sous la vague de terreur qui parcourait son être, Jacqueline s'était figée dans

une attitude hagarde d'hypnotisée; puis ses lèvres s'étaient tordues pour un cri, pour un râle, pour une prière peut-être, mais aucun son n'avait pu traverser sa gorge trop serrée. Elle se maintint ainsi un instant au dossier d'un fauteuil auquel elle était parvenue à s'appuyer, et où elle avait pris l'apparence d'une de ces statues que seul leur étai soutient, puis tout d'une masse, avant que Verneuil n'eut eu le temps d'offrir le moindre secours, elle croula sur le parquet.

## XIII

Tout le jour, le lendemain, Jacqueline avait vécu sous l'obsession d'un cauchemar où passait et repassait sans cesse la figure contristée de Yves. Peut-être justement à cause de l'irréparable entrave subitement aperçue sous ses pas, jamais elle eut, à ce moment, tant désiré lui tendre la main, le consoler, pouvoir enfin lui crier qu'elle aussi l'aimait, et pleurer avec lui. Mais devant ce que cela refermait d'inhumaine dérision, de moquerie presque sacrilège, elle demeurait épouvantée: Sa conscience se révoltait, et lui faisait entendre qu'elle se révolterait toujours.

Et ces mots de pitié complice que — dans le désarroi de tout son être ct autant pour son père que pour elle-même — elle avait accueillis presque avec bonheur de la bouche de Verneuil, et les appels suppliants qu'elle se rappelait lui avoir jetés, que d'attaches, que de ligatures serrées sur sa vie ne représentaient-ils pas aujourd'hui à ses yeux?

Jacqueline n'avait que vingt ans, c'est-à-dire qu'elle n'avait encore rien appris des déconcertantes perfidies du sort. Toute sa synthèse de la vie, elle l'avait jusque-là ingénument fait tenir dans le seul proverbe, lui-même si souvent menteur: "Chacun n'a que ce qu'il mérite". Et dans le chaos d'idées qu'elle remuait à ce moment, cela aussi la meurtrissait dou-loureusement de concevoir, dans sa naïve conscience de chrétienne, que les sombres perspectives qui s'entrouvraient ne pouvaient être que la juste résultante de sa vie passée, qu'elle n'était digne de rien autre.

A cet âge, et avec une pareille ingénuité d'âme, on ne réagit pas sous certain coup; on reste éperdument écrasé, ne comptant même pas que le temps puisse jeter sur nos souffrances quelque calme endormeur.

Et Jacqueline s'était abandonnée à la dérive.

C'est portée dans les bras de Verneuil sur un divan qu'elle avait repris connaissance; c'est sous son regard plein d'amoureuse compassion, qu'elle se revoyait. Avec l'astuce méchante d'une bête qui joue avec sa proie avant de la dévorer, Verneuil avait su tout de suite trouver les mots apaisants et suggestifs pour l'assurer de sa sympathie, la convaincre qu'il partagerait avec joie la complicité de son secret. Elle avait tout accepté, et cela l'avait momentanément soulagée.

Mais le soir, mais le lendemain, de même qu'au sortir d'une opération sous le chloroforme le malade ressent peu à peu la cuisson des points de suture et la pression des bandelettes, ainsi Jacqueline avait de plus en plus senti peser à sa poitrine le poids,

éerasant à étouffer, du drame intime qui d'un seux coup l'avait jetée à la merci de Verneuil, après avoir mis de l'irréparable entre elle et Yves...

... Et comme elles s'étaient mises à la poursuivre, dans chaque recoin de la maison, ces paroles perfides au moyen desquelles Verneuil avait tenté de la relever après l'avoir si cruellement abattue.

# XIV

—"Marche donc, Rougeaud... Marche donc, mon paresseux"... Et, avec une longue tige d'herbe Saint-Jean arrachée au rebord du chemin, le père de Beaumont, autant pour caresser que pour stimuler, aiguillonnait le pas, — lent et interrompu à chaque touffe provoquante de trèfle — de son vieux cheval.

Le soleil était couché; la brunante commençait à descendre et à envahir les versants de la montagne. Le père de Beaumont, avec Rougeaud libre devant lui, suivait silencieusement à pied la montée qui aboutissait à son ancienne ferme. Il rencontra un paysan, juché sur une charge de foin auquel Rougeaud mordit en passant, mais il se déroba dans l'obscurité du chariot afin de n'être pas reconnu, et il continua mystérieusement sa route... "Avance donc Rougeaud..."

Il avait presque l'allure d'un malfaiteur et il songeait: Oh! il avait bien soupçonné ça, avec sa longue expérience de la culture, connaissant les soins égoïstes que pour se montrer généreux le sol exige constamment, il avait bien soupçonné que la misère finirait quelque jour par s'installer au foyer de Lueas. Non, certes, ee n'était pas que sa bonne vieille terre natale eut déjà épuisé sa féeondité, pensait-il en lui-même, mais quelle est la ferme, à Saint-Hilaire ou ailleurs, assez prodigue pour permettre à la fois à son maître de boire et à la famille de manger?

Souvent il avait interrogé Marcelle délicatement, sans rien laisser entrevoir de ses inquiétudes: "Lueas a-t-il vendu son orge un bon prix?" ou bien "Ses vaches produisent-elles beaueoup de lait de ce temps-ci?... Combien retire-t-il de la fromagerie?" Mais Marcelle, par dignité de femme et par tendresse pour le pauvre vieux, avait toujours tenu seerète la gêne qui minait son foyer, dissimulé les privations et les prodiges d'économie auxquels elle était tenue pour répondre aux plus urgents besoins de l'existence. Les larmes ne lui étaient pas encore venues, mais eombien elle les sentait proches quand elle avait ainsi à se raidir sous les questions pleines d'intérêt que s'empressait toujours de lui poser le père de Beaumont, lorsqu'il la savait seule.

Les larmes ne lui étaient pas encore venues, non ...mais cette fois elles avaient spontanément jailii, lui fusant à flots à travers les paupières, malgré elle:
— "Leur bon Rougeaud que Lucas avait seerètement vendu et qu'elle avait vu, amené au bout d'un lieou, eomme on remorque une épave," raeontait-elle douloureusement. "Au sortir du pare, le vieux cheval, dressé par une longue habitude de vingt ans, avait voulu s'engager dans le petit sentier qui conduisait au hangar à voitures; il s'était arcbouté un

instant sous la traction, mais comme l'autre, l'étranger, avait tendu plus durement la corde, il l'avait suivi vers la grande route, la tête basse..." Puis Lucas avait fermé doucement la barrière; longtemps il s'y était tenu appuyé en suivant des yeux le vieil ami qui s'en allait... Quand plus tard, il était entré au logis, il s'attendait peut-être à ce que Marcelle l'interrogeât, mais elle ne lui avait rien demandé.

Il y avait déjà quatre jours de cela. Elle était parvenue à savoir cependant par le voisin que c'était Samuel Desautels, du Brulé, qui avait ainsi amené leur pauvre Rougeaud.

Oh! elle ne lui cachait rien, à ce moment, au cher vieux qui l'écoutait sans grande surprise. Tristement, sa fierté évanouie, elle lui dévoilait leur profond dénûment: Le peu de fourrage qui restait pour les bestiaux; les urgentes réparations à faire aux faucheuses; leur petit Gérard qui n'avait plus de chaussures convenables à se mettre, comme elle-même d'ailleurs, et elle lui montrait ses souliers éculés et rougis. C'est pour ça que Lucas avait été forcé de vendre Rougeaud... Il en avait pourtant tant besoin pour les récoltes, les labours... un cheval qui était si doux, si commode. Oh! cette boisson maudite.

Ccs aveux lui étaient tous tombés des lèvres, sans trop d'amertume toutefois contrc son Lucas. Elle l'aimait toujours. Il flottait encore du pardon dans chacune de ses paroles résignées.

Elle partic, le père de Beaumont était longtemps

demeuré assis auprès de la fenêtre, le regard perdu dans l'espace. Au bout de quelque temps, il fit le geste d'essuyer une larme, puis endossant sans rien dire son veston des dimanches il se mit en route de son eôté.

· Il avait pris à travers les champs, vers le Brulé, par un ehemin de raceourei battu par les piétons qui venaient au village et qu'il connaissait depuis sa plus lointaine jeunesse. Il allait lentement comme inquiet d'être en retard et de trouver Rougeaud vendu de nouveau, charrié ailleurs, hors de la paroisse, au loin peut-être. Car ecla seul le préoecupait à ee moment: le rejoindre pour le ramener à son ancien pare, lui entr'ouvrir la barrière, comme il le faisait autrefois avec une tape amieale aux flancs, la rude journée de labour finie. Ce n'est pas simplement pour lui, pour Lucas, pour Marcelle qu'il earesse en marehant ce projet, e'est pour le vieux Rougeaud lui-même, qu'il se représente rudoyé là-bas, voué sans pitié, malgré sa vieillesse ou à eause de sa vieillesse, aux seules pénibles besognes.

"Vingt ans", avait compté Marcelle... En effet, e'était bien exactement l'âge de Rougeaud, puisque, à sa naissance, le père de Beaumont s'en souvenait à présent, Yves avait quatre ans. Depuis vingt ans donc, ils avaient tous deux partagé en quelque sorte les joies et les tristesses de la même ferme natale: joies des brises rafraîehissantes, des paturages et des fourrages abondants; tristesses des automnes pluvieux et des labeurs harassants dans les chaumes détrempés. Et poursuivant plus loin le rapproche-

ment, il s'apercevait encore que le sort avait réussi à pareillement les déraciner tous deux, à les éparpiller...

—"Tiens, c'est vous, Desautels?..."

—"Bien le boujour, père de Beaumont... Entrez donc vous asseoir un instant. Vous *n'allumez* pas un

peu?"

Ils s'étaient à peine salués que déjà ils devinaient qu'ils s'étaient compris. Ces vieux paysans de race, les choses seules de la terre les absorbent; toute leur histoire se résume aux évènements de leur paisible vie rurale. Or il est pour eux peu d'événements aussi importants que la vente ou l'achat d'un cheval. Ils en gardent longtemps le souvenir, et celui qui, pour quelque motif que ce soit, fait glisser pour la dernière fois la barrière de l'enclos sur le départ définitif de l'un de ces fidèles traîneurs de charrue, celui-là trouve toujours amer son prochain repas.

- —"C'est à propos du cheval rouge de Lucas que je suis venu, Samuel..." Il avait en même temps promené son regard sur les paturages voisins. "Voudrais-tu me le revendre?..." Il s'était proposé d'en ajouter davantage, de lui expliquer, mais sa gorge s'était subitement serrée.
- —"C'est que j'en avais un assez grand besoin, vous comprenez, père de Beaumont. Sans cela..." Désautels avait répondu doucement, puis avec une pointe finale d'interrogation, il ajouta: "Qu'en feriez-vous, d'ailleurs, vous qui n'avez plus à cultiver?"
- —"Je te l'aurais racheté un bon prix; vois-tu, c'est moi qui l'ai élevé... Oui, tu ne sais pas ce que

cela me fait de le savoir disparu de son pare... Il me semble que Lucas n'aurait pas dû... mais selon que tu le soupçonnes toi-même, il n'était plus libre."

-"Alors, c'est simplement pour en redevenir le maître; le rendre de nouveau à Lucas?..." Je comprends bien ça, allez, père de Beaumont. C'est comme pour la vieille Grise que j'ai été obligé de vendre, l'an dernier, à Rémy... Croiriez-vous que jc ne passe pas une fois chez lui sans la chercher tout de suite des yeux, sans examiner si elle no manque point d'herbe..." Puis se rapprochant avec sympathie du père de Beaumont, et avec un accent de solidarité agricole: "Quant à votre cheval, non, je nc voudrais pas profiter du marché dans les circonstances. l'ai acheté de Lucas trente-cinq piastres... il vous suffira de me rembourser." De la tête, il lui fit signe de le suivre. Ils passèrent tous deux à travers la cour aux bestiaux, contournèrent les étables, ainsi qu'un meulon de foin disposé tout contre. Rougeaud se trouvait là, tranquille, à brouter au rebord d'une planche.

—"Tiens, notre vicux Rougeaud... ce pauvre Rougeaud!" murmura spontanément le père de Beaumont en l'apercevant. La voix lui avait tremblé de le savoir de nouveau à lui, redevenu de la famille, pour ainsi dire. Il s'en approcha un instant pour le flatter de la main. Sans parler, il tira son portemonnaie et compta l'argent convenu qu'il remit en l'accompagnant simplement d'un geste ému qui voulait dire: Merci.

... Une fois rendu sur la grande route, il se sentit subitement allégi, comme libéré d'une corvée dont il aurait douloureusement craint l'issue. Son grand chapeau de paille à la main — car le soleil était déjà disparu derrière les forêts lointaines du Grand Coteau, - il marchait allègrement, guidant devant lui Rougeaud dont il activait de temps à autre le pas, tantôt d'un claquement de la langue, tantôt d'un "Marche donc" affectueux de commandement. eut bientôt atteinst le chemin de traverse qui conduisait à son ancienne ferme et il s'y engagea. D'instinct, Rougeaud s'y était lui-même avec assurance engagé le premier, car il se souvenait bien des touffes odorantes de trèfle disséminées le long des fossés. Il alla tout de suite y plonger son museau gourmand. -"Marche donc, mon paresseux!" Le père de Beaumont le gourmandait doucement, l'esprit ailleurs... "Avance donc."

A cette heure crépusculaire, — comme pour profiter, on dirait, de l'obscurité et du calme des choses pour mieux impressionner — les pensées accourent toujours en troupes serrées. De même que, par les fins de jour tranquilles, les échos nous parviennent des lointains inattendus, de même jaillissent les pensées des tréfonds insoupçonnés de l'âme, les douloureuses et les amères peut-être encore avec plus d'intensité que les autres.

Songeur, le pèrc de Beaumont ne se rendait plus compte de la route parcourue que machinalement, soit par les grands ormes des champs voisins, soit par les ponceaux jetés, ici et là, à travers le chemin. Inconsciemment, et à mesure que rétrécissait la distance, il avait ralenti son allure; non sous le poids de la fatigue pourtant, mais sous un poids indéfinissable qui retenait son esprit autant que son pas. Il avait même fini par arrêter tout à fait et s'asseoir quelques instants sur la levée, le dos appuyé à un arbre.

C'est qu'il lui venait à ce moment-là des visions trop amères du foyer de la vieille maison ancestrale. Il n'aurait rien voulu apercevoir du lamentable tableau que Marcelle venait de lui tracer, et eomme il n'aurait pas voulu de même être aperçu, il s'amusait à laisser la brunante descendre davantage, tout en écoutant brouter le vieux Rougeaud, et en se revoyant, dans un rêve chimérique, redevenu jeune, reprenant la direction de la ferme et faisant de nouveau le geste auguste du semeur.

Maintenant qu'il voyait les petites lumières pâles des lampes jaillir ici et là, le long du rang, il s'était remis en marche: — "Viens-tu, Rougeaud?..."

Malgré l'ombre qui les enveloppait de plus en plus, ils allaient tous deux comme en plein jour, tant ils savaient par coeur chacune des sinuosités et des inclinaisons de cette fin de montée dont l'extrémité débouchait sur la ferme. Rougeaud ne broutait plus, ne s'arrêtait plus. Il sentait avec joie les siens tout proches, de l'autre côté des clôtures; il lui tardait de revoir les vieux compagnons de travail ou de litière dont on l'avait séparé sans lui rien dire. Le père de Beaumont le suivait à grands pas silencieux. Lui aussi sentait les siens tout proches, et ceux d'autre-

fois autant que ceux d'aujourd'hui. Mais de percevoir qu'il se cacherait d'eux et passerait comme un étranger, sans pousser le loquet connu de la porte, tout son être en avait frémi douloureusement.

Il reconnaissait maintenant les poteaux de clôture qu'il avait autrefois plantés, la poutre qui servait de passerelle pour la traverse du ruisseau, les cerisiers ... Des fils mystérieux le rattachaient à toutes ces choses. Tout à coup il s'écarta du grand chemin pour se rapprocher de la haie qui le bornait. Rougeaud l'avait déjà précédé, cherchant au hasard, pardessus, à attraper les tiges d'avoine que les chariots avaient accrochées aux branches des arbres.

— "Viens, Rougeaud..." Et le père de Beaumont, la main instinctivement portée à l'endroit des barreaux que la longue usure des doigts avait polis, fit doucement glisser la barrière: — "Et va donc... Entre, Rougeaud..."

... Mais lui, non; le coeur lui avait manqué; il n'avait pas osé. Et amortissant ses pas, sans bruit, il était reparti dans l'ombre pour le village.

Le rire enfantin et triomphant avec lequel Yves avait dit bonjour, avant de partir pour son laboratoire de la poudrerie de Beloeil, s'était prolongé sur les lèvres du père de Beaumont.

—"Vous savez, vieux père, ça marche toujours mon fulminate," lui avait-il répété, un bon jour, en huilant sa bicyclette — "j'en ai fait de nouveaux essais, hier, devant l'un des directeurs de la Compagnie et une couple d'Anglais venus je ne sais d'où. Ils ont été émerveillés... Oh! si je pouvais maintenant découvrir quelque procédé qui en supprimerait les dangers de fabrication et de manipulation... Hein! c'est ça qui ferait pâmer de surprise et d'orgueil le père de Beaumont, si son Yves se trouvait un bon matin en état de le transporter en auto chez Marcelle, en yacht à Chambly, à Beloeil... en aéroplane..." acheva-t-il, en éclatant d'un large rire.

Ce n'est pas ce à quoi le père de Beaumont avait pensé, — tant que ses vieilles jambes seraient solides, d'ailleurs, c'est à elles de préférence qu'il recourrait, — mais tout en souriant à son tour, il s'était rapproché avec intérêt de Yves.

—"Et qu'ont-ils dit, tes Anglais.?... Ont-ils fait quelque proposition à l'inventeur?" Il l'avait suivi sur ce terrain. Et afin de découvrir si, avec son seul apprentissage des hommes, — bien autrement infaillible que celui des sèches formules des livres, — il ne devinerait point tout de suite le sort des projets mirobolants qu'il lui entendait émettre, il aurait voulu le faire parler davantage.

—"Ils ont simplement reconnu la supériorité de mon explosif et exprimé leur entière confiance en son sucès... Mais sa fabrication, ont-ils observé, entraînerait une si complète perturbation dans l'outillage actuel des poudreries, que les fabricants hésiteront peut-être longtemps avant d'y recourir.

—"Cela ne t'a-t-il point fait réfléchir?" reprit le père de Beaumont. "Tu vois, leur clairvoyance et leur sens exact des affaires les ont tout de suite mis en garde contre leur émerveillement. En matière d'industrie, de commerce ou de finances, ce qui seul compte à leurs yeux ce sont les profits palpables de l'exploitation, et non les bénéfices que donne la gloire. Sur ce terrain, nous ne savons pas, nous... on dirait que nous n'avons pas la faculté de promener un oeil aussi pénétrant sur les choses.

— "Pourquoi donc? Ce n'est pas si difficile?" répliqua gaiement Yves, avec un air de tolérer cette étrange assertion dans la bouche de sou père à cause de sa seule expérience de paysan.

—"En effet, pas si difficile... C'est vrai... Pourtant tu n'en sais rien puisque tu n'as encore rien soupçonné des obstacles capables de faire échouer tes plans, quelque avantageux qu'ils soient par ailleurs... Je sais que cela t'amuse toujours de m'entendre... cependant remarque bien: Tu n'as exposé qu'un seul essai de ton explosif devant ces deux inconnus, — à qui tu peux en remontrer de toutes façons peut-être... de toutes façons, sauf sur le talent de faire prospérer une entreprise, — cependant cela a suffi à leur sagacité pour t'en dresser immédiatement l'horoscope... Ce sont des Anglais!"

- -"Et vous croyez que cela tient à des aptitudes de race?..."
  - -"Je cherche vainement autre chose."
- —"Eh! bien, cette autre chose, je la connais, moi: C'est qu'ils ont l'argent et qu'ils ne manquent pas comme nous de capitaux."
- —"Peut-être bien... mais pourquoi n'ajoutes-tu pas que ce qui leur permet avant tout de n'en point manquer, c'est qu'ils en amassent... Oui, mon cher, grâce à la mystérieuse recette qu'ils sont presque les seuls à posséder, ils en acquièrent... ils en acquièrent, ils en amassent... Alors ils n'en manquent plus... ils en ont... leurs amis en ont... leurs pareils en ont... Et quand ton fulminate promettra de gonfler les poches au lieu de les vider, tu verras qu'ils en auront plus que jamais..."

Le père de Beaumont s'était éloigné de quelques pas de Yves; et le regardant comme pour lire sur sa figure l'effet de ses paroles, il revint vers lui:

-- "Au surplus, observe donc autour de toi, sous

tes yeux, le sort qu'ont eu les banques canadiennesfrançaises: "Saint-Hyacinthe?" "Saint-Jean?" "Ville-Marie?" "Jacques-Cartier?" "Du Peuple?". Tu ne me diras point qu'elles manquaient de capitaux celles-là, puisque la plupart d'entre elles ont englouti les dividendes aussi bien que les fonds eux-mêmes, sans en rien rendre... Et les compagnies d'assurance sur la vie?... Et celles contre le feu?... presque toutes faillies avant que la tôle des affiches collées au-dessus de nos portes n'ait seulement jauni... Examine si elles n'étaient pas toutes de création française. Et les sociétés de prêts maintenant, et les compagnies minières, et les loteries, et les associations de ci, et les unions de ça, à l'aide desquelle. nous cherchons à nous rattraper, et cinquante autres petites entreprises pareilles, dont le rôle devrait être diablement fructueux pourtant: piller les gens, mais qui, malgré l'énorme gratte qu'elles en tirent, réussissent toujours à si mal s'y prendre qu'elles manquent rarement de tourner au désastre... Cela t'amuse de m'entendre?... Tu crois que j'exagère?... Eh! bien, guette-les dégringoler et je parie que, sous le badigeon à mots tapageurs et anglais de l'enseigne qui les couvrait, tu resteras stupéfait de ne toujours trouver que les nôtres dans les décombres... que les nôtres..."

—"Ah! je vois où vous voulez aborder. Vous voulez me démontrer que si je manque de "capital", je manque de quelque chose de plus "capital" encore...

Qu'importe, préparez-vous prochainement pour une course en auto chez Marcelle... Vous entendez: en

auto,... teuf... teuf... Bonjour, vieux père", et il s'enfuit précipitamment.

Il avait enfourché sa bicyclette et eomme il se trouvait légèrement en retard, il s'était mis à pédaler à grande allure. Il gardait eneore aux lèvres un reste de sourire, lorsqu'il s'engagea dans la route ombreuse qui borde les rives du Richelieu et eonduit à la Poudrerie; mais lorsqu'il aperçut tout à coup Jaequeline qui s'en allait à quelque distance devant lui, son rire se figea brusquement et sa figure reprit son expression timide et embarrassée.

Il se serait bien enfui par quelque chemin de traverse, mais son élan l'avait entraîné trop loin et puis d'ailleurs — par un de ces singuliers eonflits de sentiments, si fréquents chez les jeunes amoureux de son espèce, — s'il avait d'abord rougi d'avoir à affronter la vue de Jacqueline, il brûlait au fond du désir de la rencontrer.

Il lâcha l'un des guidons de sa bicyclette, et, de sa main libre, il commença l'ébauehe d'un salut. Mais Jacqueline, absorbée et peut-être perdue dans son rêve, n'avait levé sur lui qu'un regard sans vision, un regard douloureux qu'elle avait tout de suite ramené sur le sol, à ses pieds. Et Yves avait continué comme un tourbillon. Elle ne l'avait point vu.

... Elle ne l'avait point vu et pourtant combien la hantise de ce regard sans vision levé sur lui, l'avait tourmenté et poursuivi tout le jour dans le ealme de son laboratoire, au cours de l'après-midi, dans le maniement des cornues et des éprouvettes.

## XVI

Autrefois, jeune institutrice, Marcelle avait recouru à son aiguille pour tromper les cnnuis et la solitude de sa situation; mais aujourd'hui, c'est pour subvenir aux besoins impérieux du foyer qu'elle est tenue d'y recourir.

A pied, avec son petit Gérard gambadant à ses côtés et s'informant à tout instant si c'était loin che grand-père, elle venait régulièrement chaque samedi au village apporter les divers travaux de couture qu'elle était parvenue à exécuter au cours de la semaine. Elle préférait s'acquitter elle-même de cette tâche afin de ne point déranger Lucas, ui l'exposer surtout à la tentation du cabaret. Et puis maintenant qu'elle avait tout raconté au père de Beaumont, qu'ils ne se cachaient plus rien l'un à l'autre, elle trouvait une véritable joie à accourir lui dire bonjour en passant. Tantôt elle en profitait pour lui confier simplement la garde de son petit Gérard; le plus souvent, c'était pour se soulager l'âme à lui faire le récit de ses affaires intimes.

Elle s'asseyait alors tout auprès de lui, cherchant

}

de ses jeunes yeux naïfs à pénétrer le regard profond du vieillard, et elle lui demandait sur toutes choses ce qu'il en pensait. Rien qu'à lire l'expression de leurs figures — certains jours, contristées et graves, d'autres jours, gaies et souriantes — on devinait tout de suite que Lucas travaillait dur et ne buvait point depuis quelque temps, ou qu'il avait de nouveau succombé au démon de l'alcool et tout laissé à l'abandon sur sa ferme.

Ce jour-là Marcelle avait le coeur gai. Tout en ravaudant une déchirure qu'elle avait aperçue à l'habit du père de Beaumont, elle s'était informé de mille choses... avait questionné longuement au sujet de Yves... de Jacqueline...

- —"Que devenait-elle donc, cette Jacqueline, qu'on ne la rencontrait plus?" avait-elle demandé, et après un moment de réflexion: "Oh! non, ce n'est pas parce qu'elle rougirait de moi."
- "Ce qu'elle devenait?..." avait répliqué le père de Beaumont. "Mais amoureuse, je suppose, Marcelle,... comme le deviennent les jeunes filles. Il paraît que le docteur Verneuil est loin de lui déplaire et que les noces ne seraient même pas éloignées, si l'on en croit les caneans."
- "Ah! vraiment," avait simplement répliqué Marcelle, songeuse.

## XVII

-- "Cela ne te gêne pas de me recevoir?"

—"De te recevoir?..." avait en réponse sourdement répété Jacqueline, en cherchant à saisir jusqu'au fond la portée de chaque mot; et sa figure avait pris une expression de reproehe si tristement touehante que Mareelle en était restée interdite.

—"Oh! pardonne-moi, va, d'avoir ainsi voulu te placer au rang du monde d'aujourd'hui et de t'attribuer ses sentiments étroits. Il y a si longtemps, vois-tu, que je t'ai rencontrée que je craignais de t'avoir fait honte à la fin, avec mes vieilles robes râpées... Si tu savais comme ton aecueil me soulage..."

Elles étaient peut-être râpées, en effet, ces vieilles robes, mais Marcelle réussissait si bien à en dissimuler l'usure dans les plis de l'étoffe qu'elles semblaient encore fraîehes.

—"Méchante," avait simplement répliqué Jacqueline en l'entraînant.

Il n'y a qu'à réfléchir un instant sur certaines situations pour reconnaître malgré soi que si la double vue, — cette pénétration de pensée qui permet, prétend-on, de fouiller jusque dans les cerveaux — n'existe point, il s'échange tout de même parfois entre les êtres, d'une âme à l'autre, d'inexplieables et mystérieux effluves qui les font spontanément se deviner. Toutes deux, en se retrouvant, avaient senti cet effluve et éprouvé en même temps le besoin de s'y soustraire. C'est-à-dire que toutes deux avaient senti leur pensée soudainement traversée par l'image de Yves. Pourquoi?... Chez Jacqueline, dont la pensée muette haletait sans cesse au souvenir de Yves, rien d'étonnant sans doute à ce que ce souvenir se fût subitement ravivé à la seule vue de Marcelle; mais chez Marcelle elle-même, pourquoi le même souvenir imprévu s'était-il présenté?

Comme si elle eut craint de dévoiler ou trahir quelque sentiment qu'elle désirait tairc et pour se cacher d'avance de tout regard indiscret, Jacqueline avait entraîné Marcelle jusque dans l'ombre retirée de son boudoir de jeune fille.

—"Méchante, va," répéta-t-elle de nouveau doucement... "Est-cc que cela m'importe l'état de tes robes, pourvu que je retrouve "dedans" ma même Marcelle? S'il est vrai que nous n'avons pas cu l'occasion de beaucoup nous voir en ces derniers temps, c'est que j'ai été plus que de coutume retenue à la maison... L'habitude en est si vite prise d'ailleurs que, sais-tu, je me sens maintenant presque dépaysée hors de chez moi?... On traverse des périodes comme ça... sans trop en saisir la raison"... Puis après un moment: "Cela ne t'est-il jamais arrivé?.."

-"Oui,... seulement..." et Marcelle s'était ar-

rêtée un instant sur ce sous-entendu... "Seulement, j'en eonnaissais toujours l'explication."

Il y avait quelque chose de changé et qui tout à coup sonnait étrangement faux entre elles. Toutes deux le perçurent. Certes, avec sa délicatesse extrême de femme, jamais Marcelle n'aurait osé, malgré son intimité avec Jacqueline, toucher à ces mystérieuses choses de l'âme qu'une sorte de pudeur retient de confier, mais quand l'amitié a laissé secrètement subsister dans un coeur assez d'invisibles germes pour qu'ils se ravivent tout à coup avec ardeur, — selon qu'ils avaient fait chez elle, à deux étapes de son existence — tout ce qui menace d'en refroidir l'intensité ou d'ên modifier le caractère suseite une réelle angoisse.

C'est devant cette constatation imprévue que Marcelle s'était arrêtée. Un point lui apparaissait sur lequel Jacqueline voulait qu'elles fussent dorénavant étrangères l'une à l'autre.

Et pourquoi, mon Dieu! cette déconcertante fissure dans leur intimité? Ce que Marcelle venait de laisser en suspens dans sa phrase ne signifiait-il pas nettement qu'elle connaissait tout, qu'elle avait tout deviné chez Jacqueline: autant son amour pour Verneuil que son soudain attachement au foyer qui n'en était qu'une conséquence. Ne lui avait-elle même pas autrefois prédit cet état d'âme? "Les jeunes filles commencent aussi souvent en apparence par détester que par aimer." C'étaient les propres mots qu'elle lui avait dits. Et puis elle se sentait à ce mo-

ment si disposée à l'approuver; elle qui, dans sa propre vie, ne s'était en somme appuyée que sur ees rares heures de bonheur.

Ne sachant quoi ajouter, elle aurait déjà voulu trouver un prétexte pour s'en retourner.

Jacqueline l'avait enveloppée dans un long regard divinatoire et perquisiteur. Et sans transition, sous l'explosion d'une révolte de sa pensée:

-"Toi aussi, Marcelle, tu crois que j'aime le doeteur Verneuil?" lui avait-elle dit en allant se jeter plutôt que s'asseoir à ses côtés.

Oh! cette fois, comme l'ancien diapason s'y trouvait; comme c'était bien la note intime et sincère d'autrefois qui avait repris de vibrer entre clles doucement. Marcelle n'avait pu réprimer un sourire heureux, moins à cause de la naïveté de la question, qu'à cause du saisissement de joie qui venait de la parcourir comme une earesse, en reconnaissant combien elles étaient toujours soeurs. Se contentant d'approuver d'un simple signe affirmatif de la tête, elle reprit avec une expression amusée du regard:

- —"Et toi, Jacqueline, tu le crois bien un peu aussi? n'est-ce-pas?"
  - —"Non, Mareelle; je ne le erois pas."
  - -- "Malgré l'opinion de tout le monde?"
- "Malgré l'opinion de tout le monde,"... Elle avait réfléchi un instant... "Est-ce tout le monde, vrai, qui le croit?... C'est aussi le sentiment de ta famille?"
  - -"Mais oui; jusqu'à ce bon vieux de Beaumont,

dont tu connais l'intérêt pour toi, qui me l'affirmait il y a quelques jours."

—"Yves t'a-t-il fait pareillement quelque observation?"

—"Il est sans doute de l'avis général.. Je t'affirme qu'il n'y a que toi, est-ce amusant? qui ne veuille pas te ranger à cette opinion... Que voilà donc une petite Jacqueline qui a vite oublié les philosophiques leçons de notre bonne Soeur Sainte Marie Joséphine: "Vox populi... vox Dei." C'est avec ce critérium accusateur qu'elle te confondrait en te mettant en conflit avec la Providence... Vox Dei... et voilà pourquoi notre Jacqueline est amoureuse du docteur Verneuil... très très amoureuse.

Jacqueline demeurait pensive.

- —"Je te l'avais si nettement prédit pourtant..." avait repris Marcelle toujours souriante... "Si nettement prédit... Voyons, comptons: C'était en août, il y a deux ans, que je te faisais cette prophétie. Vous ne vous connaissiez même pas encore à ce moment, toi et Verneuil. Eh! bien, de ce train, ma chère, tes noces devront tomber vers 9 heures, un mardi matin de l'automne prochain... Tu trouveras ça dans l'almanach du Pcuple. Cela se calcule comme les éclipses," acheva-t-elle dans une fusée de rire et avec une longue caresse affectueuse de petite mère qui se croit de l'expérience.
- —"Oh! ne ris pas ainsi, Marcelle... ne ris pas ainsi... Veux-tu?" Jacqueline le lui avait presque demandé en grâce, tant elle avait mis de suppliante douleur dans sa voix.

Marcelle avait senti son sourire se fondre instantanément. Attendrie maintenant et sérieuse, elle répliqua:

—"Voyons, regarde-moi bien et raisonne un peu... Pourquoi te refuses-tu à l'avouer cet amour... fais-tu mine de n'y point croire? Parce que nous t'avons un peu lutinée à ce sujet?... Mais Verneuil est un parti très convenable et dont tu n'as nullement à rougir..." Et comme Jacqueline niait d'un roulement convaincu de la tête... "Folle, va, qui ignore que, en amour, les chemins qui y mènent le plus vite sont souvent les chemins de traverse par lesquels on calcule se dérober... Et tu ne veux pas que je m'en amuse un peu... moi, ta Marcelle, si prête toujours à t'approuver et à te défendre, quoique tu fasses?..."

Elle s'était levée pour partir, ne voulant ni trahir l'émotion qui peu à peu la gagnait, ni pénétrer davantage dans ccs méandres secrets de l'âme dont Jacqueline semblait encore à ses yeux ignorer et la profondeur et le mystère.

Mais Jaequeline s'était attachée à elle et l'avait retenue. — "Oui, c'est justement parce que tu es "ma Marcelle" que je ne veux pas, entends-tu, que je ne veux pas que tu erois... Les autres, le monde ...que m'importe ce qu'il peut penser... Mais toi, chez toi, non, e'est trop... Je te le défends.

# XVIII

O campagne! O Richelieu! soleil d'or, maison bénic, versants de montagne, troupeaux, foins odorants, sources et javelles!

Yves revoyait et respirait tout ça avec volupté. Il lui en venait des effluves si troublants que de temps en temps, comme oppressé, il s'arrêtait. Il se plaisait alors à rechercher dans le lointain les habitations connues, les hautes cheminées de la Poudrerie, les clochers voisins, et, plus près, les toits de son village, le remblai du chemin de fer, les vergers... Il marchait un peu au hasand, entraîné vers la montagne.

Il avait fini par atteindre son ancienne terre natale.

- —"Lucas?... Il est à faucher son avoine... à la "pièce du puits", vous savez, de l'autre côté de la clôture?" lui avait dit Marcelle en lui désignant l'endroit de la main, Et comme elle s'offrait à le guider...
- —"Oh! je me souviens parfaitement", lui avait répondu Yves avec gaieté. Puis discrètement, après l'échange de quelques mots, prononcés à mi-voix, mais

dont Marcelle avait tout de suite saisi la signification secrète: "Comment se comporte-t-il?... bien?..."

Il avait d'abord contourné la massive clôture de pierres des champs, construite, il ne savait quand, par les ancêtres, et maintenant il enjambait les rigoles et les javelles. Il marchait à travers les chaumes sans autre bruit que celui des pailles brisées sous ses pieds. Et à chaque pas il s'éveillait dans son esprit mille visions lointaines qu'il croyait à jamais éteintes à l'extrémité de sa mémoire.

De loin, il cria: — "Bonjour, Lucas", en agitant son chapeau à la manière enfantine des écoliers en congé. Il venait de l'apercevoir qui aiguisait distraitement sa faulx au pied d'un vieil orme dont l'ombre couvrait les auges moussus des bestiaux et le puits familier d'où dérivait le nom donné à cette partie de la ferme.

Attiré par les ondulations argentines, rythmées comme une cadence, que Lucas tirait de sa faulx sous le choc alternatif de la pierre à aiguiser sur les deux côtés du tranchant, — car il était un artiste en cette délicate et difficile opération du moissonneur canadien, — Yves n'avait pas tardé à le découvrir.

Comme devant un bonheur inespéré et la figure tout de suite détendue dans un brusque rayonnement de joie secrète, Lucas, sa faulx toujours au bras, s'était empressé de marcher à sa rencontre. Yves lui-même, tiré par les fils mystérieux qui le liaient à chacun des brins d'herbe de la vieille ferme de famille, pénétré par l'ombre douce qui descendait comme toujours de la montagne, et attendri surtout par

le tableau ancien que sa seulc présence au milieu des javelles, à côté de Lucas, faisait en ce moment revivre en son âme, Yves avait pareillement senti unc indéfinissable émotion l'envahir. C'est que s'ils avaient pris chacun leur voie, ces deux frères, ils avaient toujours retenu l'un envers l'autre leur même amitié d'enfant: celle des jours où ils partagaient leurs glands et leurs pommes, et où, allant à l'école, l'aîné portait, le matin, le panier parce qu'il était plus pesant, le cadet s'en chargeant le soir...

—"C'est jour de chômage à la Poudrerie... Une fête de je ne sais quoi que les Anglais célèbrent aujourd'hui... Et j'ai trouvé le soleil si beau ce matin que j'ai pensé à courir un peu les champs. J'ai fini par te relancer jusqu'ici afin de respirer un peu l'arôme des sapins de la montagne: "Que ça sent donc bon"... "Et toi, Lucas, tu profites de cette belle journée pour faucher ton avoine?"

Il avait en même temps jeté son chapeau sur un andain et s'était assis sans façon. Lucas, de son côté, avait suspendu sa faulx à une branche, puis jetant sur le sol, pour lui-même et pour Yves, deux ou trois javelles fraîchement coupées, il s'était assis à son tour.

—"Oui, je me hâtais de l'abattre", avait-il repris joyeusement, "car elle est presque complètement mûre... à l'exception de la lisière que tu vois en haut là-bas... Cette différence, je crois, est dûe à l'ombre que projette la rangée de pommiers voisine."

—"Comme les voilà déjà gros, ces pommiers. Je me souviens que c'est le vieux père qui les a plantés ...lui aussi qui a "éroché" eette pièce-ci, tu te rappelles?... Je le vois encore derrière le tombereau rempli de pierres et que Rougeaud traînait à petits pas tranquilles. Il n'y a rien qui nous amusait autant que de l'aider à cette besogne... Le pauvre vieux... qu'il en a donc fait de travail", acheva Yves avec émotion.

—"Bien trop, en effet, pour ee que ça lui a permis d'amasser", avait ajouté Lucas, et après un eourt arrêt: "S'il n'y en avait pas si grand à cultiver aussi, peut-être pourrait-on s'en tirer. Mais avec eette étendue et les taxes de toute sorte qui en découlent..." Dans un geste en guirlande, il avait enveloppé la superficie de la ferme. "Il y aurait certainement avantage à en vendre une partie."

Il avait fait cette observation comme à un point de vue d'affaires. Cela voulait dire dans sa pensée: la main-d'oeuvre trop rare et trop chère; le rendement disproportionné à l'effort; les bras qui s'épuisent en vain à remuer cette masse de terre trop vaste.

—"Tu n'en as pas cependant plus grand que tes voisins à eultiver... Quatre-vingt-dix arpents, comme eux?" avait répliqué Yves, mais le ton de sa voix, quoique très douce à ce moment, laissait sous-entendre: Oui, pas trop grand, à condition de ne point boire... C'est sur l'effort, vois-tu, que se mesure toujours le rendement. Tu n'as qu'à en faire l'essai.

Mais pour ne rien éveiller d'amer dans sa pensée, il s'était levé: "Bon, il faut que je voie si je possède eneore le tour," eontinua-t-il en souriant, et il alla s'emparer de la faulx suspendue auprès d'eux. "Je n'étais pas maladroit autrefois, tu te rappelles?"

—"Tiens, tu vas t'estropier," fit entendre aussitôt Lucas, d'un ton de protection paterne. "Si j'avais su, je ne l'aurais pas aiguisée autant, car c'est plus difficilc à manier que tes petits explosifs, ces machines-là." Mais Yves avait déjà atteint un andain laissé à demi terminé et impétueusement il avait commencé d'abattre l'avoine à grands coups de faulx rapides.

Lucas le regardait faire, légèrement moqueur. Les longues pailles, tranchées tout à coup, continuaient un moment à s'agiter éperdues, puis, inclinant leurs épis comme pour un adieu au beau grand soleil de là-bas qui les avait réchauffées, dorées et mûries, elles se penchaient, se penchaient et brusquement s'affaissaient en longues nappes blondes sur le sol.

Yves termina l'andain et, sans arrêt, se remit à en abattre un second. Il éprouvait en lui-même du plaisir à retrouver son ancienne vaillance, sa même adresse passéc.

"Tu es plus solide que je ne le croyais, saistu?" lui cria Lucas en se levant à son tour, et en s'avançant vers lui à travers le champ rasé. "Si j'avais sous la main une autre faulx, je te défierais pour un nouvel andain... Mais gare aux ampoules, cette fois, par exemple." A ce moment, il ne pensait plus à sa pauvreté, ni à sa ferme trop vaste, ni aux soucis qui trop souvent hantaient son esprit; il ne voyait que ce jeune frère partageant tout à coup son travail, redevenu son compagnon, et avec lui renaissait l'image du foyer intact d'autrefois

Yves, essoufflé par l'effort, s'était contenté de sourire.

—"Hein, ça détend les muscles?... et tu te réjouis, j'en suis sûr, d'avoir lâché tout ça pour te lancer dans l'industrie et les affaires?"

Son andain terminé, Yves s'était assis pour essuyer son front trempé de sueurs. Mais au bout d'un temps, il répondit:

-"Tu n'as rien à m'envier, va... "Les affaires", comme tu dis, ça ne marche pas toujours à son gré, et je commence presque à croire, avec le vicux père, qu'il n'y a que certains bras qui soient aptes à les brasser habilement. Il y a peut-être plus de vrai qu'on ne croit dans ce qu'il répète souvent: Pour le commerce, l'industrie, les finances, les affaires en somme, nous ne serons jamais de taille, malgré notre énorme supériorité numérique, à lutter ici contre nos concitoyens anglais." Yves s'était levé comme pour caresser de nouveau du regard l'étendue de la "Et c'est pour cela, pensai-je, que le maîtrc ferme. d'un pareil domaine aurait tort d'envier quelque chose au sous-ordre que je suis menacé d'être indéfiniment, à la Hamil...ton... Pow...der... Com ...pa...ny... Limited..." acheva-t-il en s'amusant à faire éclater les syllabes dans toute leur sonorité saxonne. Il continua comme pour rectifier: "Je compte toutefois que les nouvelles écoles techniques et commerciales fondées par l'Etat finiront par corriger favorablement notre incompétence sous ce rapport."

Lucas l'avait écouté sans rien dire. Yves reprit avec douceur sur un ton changé:

—"Pendant ce temps-là, toi, tu considères que tu y gagnerais à morceler ton domaine?... Quelle est donc la partie que tu jugerais avantageux de détacher?"

Lucas, gêné, se contenta de couper l'air d'un geste vague.

—"Le verger, tu veux dire?... Mais ce sont les pommiers que "les vieux" — pour continuer encore et indéfiniment, semble-t-il, à veiller sur leurs descendants — se sont successivement empressés de planter. Avant que la pioche ne devint trop lourde à leurs mains, ils ont voulu tour à tour les confier à cette même terre amie, de la vallée du Richelieu, à laquelle ils se proposaient de confier plus tard leurs corps eux-mêmes. Comment pourrais-tu permettre sans remords à des mains étrangères d'en venir aujourd'hui récolter les fruits?"

Non, ce n'était pas la partie que Lucas avait pensé détacher. Cela se voyait à son air embarrassé. Et, comme pour échapper au regard interrogateur dont Yves continuait à le poursuivre, il avait ébauché de nouveau un geste hésitant dans l'espace.

—"Le coteau?... la prairie peut-être?" avait alors repris Yves, et malgré que Lucas eut fait non de la tête, il avait continué: "Mais c'est là que se trouvent les ruisseaux et les sources où l'été les troupeaux vont s'abreuver, les chardonnerets et les grives se baigner? N'en sens-tu pas parfois toi-même

la fraîcheur à tes pieds nus? C'est là que souffle de la montagne cette brise aussi propiee aux moissons qu'aux moissonneurs."

Non, ce n'était pas encore ce que Lucas avait pensé; son malaise le disait.

—"La "sucrerie" alors?... Mais ne serait-ce pas s'arracher un lambeau du coeur que de transmettre à quelque étranger la vieille cabane à sucre, l'été, si pleine de charmes, si pleine de mystère, l'hiver; les grands érables; les sentiers sous-bois où nous passions enfants pour aller eueillir des mûres et des framboises; où avaient avant nous passé nos pères, mais où après nous ton petit Gérard ne pourrait plus passer?"

Oh! ces indéfinissables sensations agrestes, ces attendrissants reculs dans le passé, ces rappels inattendus de visions devant lesquelles plus tard on sent subitement ses lèvres frémir pour un rire ou pour un sanglot, seules les âmes paysannes et rurales, qui dès leur enfance ont laissé comme une haleine s'exhaler sur elles l'énivrante buée des bois, des chaumes et des avoines, seules ces âmes en peuvent concevoir la saveur infiniment pénétrante.

Cette fois, Lucas avait écrasé son regard sur le sol. Ainsi qu'un malade que l'on tourmente en l'entretenant de choses trop sérieuses, il n'avait eu qu'un mouvement accablé d'épaules pour demander grâce. Il se tenait immobile.

Mais au même moment, un appel joyeux d'enfant avait retenti derrière lui et cela l'avait tout de suite

relevé, transfiguré. C'était le petit Gérard qui, perdu dans les avoines, apportait la "collation."

Lucas courut vers lui, l'empoigna à pleines mains et l'embrassa longuement, longuement.

.....Cette étreinte passionnée qu'il lui prodiguait ainsi, c'était, dans sa pensée, le serment qu'il irait à son tour, plus tard, courir à travers les bois de "la Sucrerie".

## XIX

Les jours avaient filé depuis.

Ce soir-là, le docteur Verneuil avait à peine quitté le perron et franchi l'avenue de la demeure tranquille que les Duvert habitaient sur les bords du Richelieu que Jacqueline, sitôt la porte refermée, avait croulé sur elle-même dans une irrésistible détente de tou son organisme. Elle s'était abattue dans un fauteuil, la tête dans ses mains. Et dans le tumulte de pensées qui l'agitaient, un sentiment plus troublant que les autres dominait: le sentiment humiliant du rôle qu'elle jouait, avivé de plus par l'angoisse de ne pouvoir arracher de sa figure le masque menteur qu'elle se voyait condamnée à porter, masque d'indifférence pour Yves — et c'était le plus douloureux - masque d'apparent intérêt pour Verneuil, de duperie pour Marcelle, pour son père, pour tous ceux de son entourage.

C'est le poids de ce masque qui l'obligeait sans trève à se triturer le coeur, et qui, ce soir-là, l'avait écrasée comme une loque. Elle avait été bien près, tantôt, devant Verneuil, de lâcher prise tout à coup et de lui attester, dans un cri de sa conscience, que jamais rien ne saurait supplanter l'amour profond

qu'elle tenait enfoui au fond de son être pour Yves; mais sa peur, les mots à trouver, les bruits de pas surtout, — qui de temps à autre retentissaient dans le cabinet d'études voisin et lui renvoyaient l'image sereine et heureuse de son père, — l'avaient retenue. Et son accablement s'exagérait d'autant plus que, dans sa candeur d'âme, elle assimilait à un pur aete de perfidie honteuse l'acte d'héroïsme, pourtant si touchant, qu'elle accomplissait depuis de longs mois eomme une sacrifiée.

Si elle eut pu au moins mettre sa eonscience à nu, posséder un compliee qui l'eut remontée et comme doucement earessée pendant qu'elle lui aurait décrit ses secrètes détresses; mais non, personne à qui pouvoir se confier, pas une poitrine sur laquelle se blottir... Et copendant c'était son père, son père luimême qu'elle avait auprès d'elle et dont elle suivait en esprit les agissements placides à travers les murs.

Elle demeura longtomps immobile, égarée et haletante au milieu du drame noir qu'elle se voyait impuissante à démêler.

Puis lentement une réaction s'était opérée qui lui avait ramené à la figure son expression habituelle, soumise et résignée. Elle se releva avec effort. Dans une telle situation, en effet, c'est déjà un allègement que d'entendre auprès de soi le son d'une voix amie, de sentir l'enveloppement d'un regard qu'on sait être sympathique. Jacqueline voulut y recourir et doucement elle s'introduisit dans le cabinet de son père.

Le vicux doeteur écrivait à ee moment. Voulant toutefois faire bon accueil à sa fille et la retenir

auprès de lui, tout en poursuivant son travail, il lui avait jeté de eourtes questions indifférentes et distraites, sans beaucoup se préoccuper de prêter l'oreille aux répliques. Tout à coup, frappé d'une idée jaillie de son propre travail, il déposa sa plume. Et avec un regard fouilleur plein de sous-entendus narquois:

- —"Mais ton plan de roman, Jacqueline? ee fameux plan que tu devais tailler, il me semble, en plein terroir québecquois, à même les seuls éléments du pays?... y as-tu réfléchi?"
- —"Oui, un peu," reprit sourdement Jaequeline, sans lever les yeux et avec un air de n'en pas vouloir dire davantage.
  - -- "Un peu? Rien qu'un peu?"
- "Beaucoup, plutôt," s'empressa de rectifier Jacqueline, sous une inspiration subite... "Il m'a même préoccupé l'esprit plus que je ne l'aurais aimé, à certains moments."
- —"C'est bien ee qui arrive en effet," eonfirma en riant le docteur... "car une fois engagé dans ees "machines-là" l'on ne peut plus se déprendre... Alors tu as pris la ehose au sérieux," continua-t-il, tout à fait amusé, l'oeil déjà pétillant de eonnaître ce que sa fille pouvait bien avoir ébauché. "Viens donc ici, tout près, me raconter ça" reprit-il, en tirant vers lui le fauteuil où elle s'était assise, mais ce n'était pas encore assez près, et il l'attira elle-même sur ses genoux.

L'on est toujours si petit dans la peine que Jacqueline se laissa faire examme un enfant, sans rien dire.

-"D'abord, ils s'aiment gros, je parie, tes deux

héros?" reprit immédiatement le vieux docteur, sous forme d'invite à plus d'épanchements. "Il n'y a pas à y échapper... C'est de tous les terroirs, n'est-ce pas?...Non, tu ne les voudrais pas ainsi, toi?"

—"Non, pas ainsi... Du moins ils n'en laisseraient rien paraître au dehors et personne ne le saurait. Eux-mêmes ignoreraient la réciprocité de leurs sentiments et feindraient la plus entière indifférence l'un envers l'autre."

--"Et eela marcherait comme ça tout le long du livre?" interrogea finement le docteur.

— "Peut-être; pourquoi pas?" Pour se décider à dévoiler l'ébauche de son plan, Jacqueline s'était blottie sur l'épaule de son père, à l'abri de son regard. Elle craignait que sa figure ne vint tout à coup démentir ses lèvres et laisser deviner la réalité à travers la fiction.

—"Pourquoi pas, demandes-tu?... Réglons d'abord un point... Tu te souviens, n'est-ce pas, que tu devais imaginer un livre vrai, un livre pétri des seuls documents humains que l'on ramasse dans le chemin de la vie, et voilà que tu débutes déjà par une situation paradoxale... C'est ce que je reproche aux oeuvres canadiennes... on n'y trouve toujours que des êtres et des situations hors nature... Psychologiquement l'amour est une passion; ça n'en serait plus une s'il était permis de l'emprisonner dans une aussi complète et aussi patiente réserve. Tu peux menteusement y parvenir dans un livre, tu ne le pourrais pas dans la vie."

24 100 - 1

- —"Alors ce serait invraisemblabe à tes yeux?"

  Jacqueline avait eu un mouvement pour protester,

  "même si l'on apportait un motif puissant?"
- —"Quel motif suffisant pourrais-tu bien offrir?" répliqua le docteur, avec conviction.
- —"Je ne sais trop... Ce n'est pas encore net dans mon esprit... Mettons, par exemple," continua-t-elle en pesant les mots, "que notre héroïne ait découvert que son père a empoisonné la mère de celui qu'elle aime... et vu que ce secret est en même temps possédé par un certain prétendant qu'elle abhore, elle accepte héroïquement de meurtrir son coeur et se condamne à simuler quelque intérêt envers lui par crainte des révélations qu'il peut..."
- —"Ta, ta, ta," interrompit le docteur. "Ah! je vois où tu vas aborder. Tu te prépares simplement à chavirer dans le genre de Ponçon du Terrail," ajouta-t-il, amusé et désappointé à la fois. "Ta tentative sert justement à confirmer l'assertion que, d'accord avec nombre d'autres, tu désires contester: L'impossibilité d'extraire un plan vécu et original du terroir glacé et dénudé que nous avons ici à notre disposition."
- --"Un plan vécu... Tu dis, père?" Elle allait peut-être désespérément sé trahir, car, impuissante à dompter son émotion, ses lèvres s'ouvraient déjà pour une suppliante protestation. Mais lui, tout à sa pensée, avait repris:
- —"Quelle oeuvre d'idées, puissante et bien du pays, est-il en effet possible de tirer du milieu vide

qui nous enveloppe? Où cn puiser le souffle?... Rien d'étonnant, va, à ce que chacun ait échoué et que ma Jacqueline ,après tant d'autres, ne puisse dépasser le domaine du mythe."

Il reprit au bout d'un moment: "Ah! comme tout se ressemble bien, dans la vie des peuples comme dans la vie des individus. Pareillement chez les deux, à la période d'enfance, on ne trouve, dans le champ de la fiction, que du fantastique: fées ou déesses. Cela commence toujours par "Il était une fois une belle princesse..." Tu te souviens?... C'est que la matière première. les éléments réels d'inspiration font défaut. Mais c'est vrai par contre que les idées se sèment, se multiplient, s'acclimatent, et opèrent en somme un peu comme les cultures de bouillon de nos laboratoires. Au début, ces idées ne valent que pour enfanter des contes, des fables ou des légendes naïves, puis, une fois développées et fortisiées par les mille évènements qui remplissent la succession constante des siècles, elles s'affinent et parviennent à fournir la pâte essentielle à la création d'oeuvres de fiction si puissantes, si près de la vie, que c'est presque de d'histoire", a-t-on proclamé avec justesse; mais il importe d'ajouter en regard de cet aphorisme que là où il n'y a pas d'histoire, il n'y a point d'art non plus.

S'apercevant soudain qu'il s'égarait dans un métaphysique insaississable pour un cerveau de vingt ans, il fit en souriant machine en arrière:

<sup>-&</sup>quot;Comment, Jacqueline, tu me laisses ainsi m'em-

paller jusqu'au point de débiner ton pauvre terroir québecquois... et tu ne regimbes pas un peu?"

Il tenta de lui trouver une réponse quelconque dans les yeux; mais elle, le regard clos, s'était maintenue blottie contre son épaule.

Souvent durant l'hiver, — alors que le crépitement de la neige dans les vitres rend les soirées loquaces et prédispose aux confidences, — le docteur était revenu sur ce sujet; autant pour donner cours à ses propres opinions, dogmatiser un peu, que pour distraire Jacqueline et l'arracher à sa mélancolie.

Mais bientôt le printemps avait réapparu avec ses fleurs dans les champs, ses feuilles dans les arbres. Le mois de mai était ainsi venu substituer ses mélodies ailées aux entretiens du coin du feu. Puis cela avait été l'éblouissante lumière de juin; avec partout sur les coteaux le perpétuel balancement des foins et des grains, quelquefois tourmentés par les brises d'ouest, le plus souvent comme s'ils eussent simplement frissonné sous quelque souffle invisible.

Le soleil avait émergé, le matin, dans un brouillard gris, de derrière le pied de la montagne. Il soufflait en même temps du sud un vent tiède plein d'humidité et qui menaçait la pluie prochaine. En tout autre moment, personne ne s'en serait spécialement préoccupé, mais on était en pleine fenaison et les foins coupés et entassés en veillottes — c'est-à-dire prêts pour la mise en grange — pigmentaient partout la surface des champs.

— "Pourvu que Lucas ait pensé de mettre son foin à l'abri" s'était spontanément dit le père de Beaumont en déjeunant, l'oeil scrutant l'horizon à travers la fenêtre ouverte. "Du si beau foin qu'il a, cette année", murmura-t-il.

Il sortit bientôt pour flairer le vent. Car chez ces anciens pousseurs de charrue, rien ne les intéresse de la vie que les choses du sol. Déracinés, transportés au village ou ailleurs, devenus rentiers, il n'importe, l'odeur de la terre les suit partout et le calendrier ne renferme pas pour eux d'autres saisons que celles des labours, des semailles, des moissons, du battage du grain, du charroyage du bois.

Chez le vieux de Beaumont d'ailleurs, l'âpre amour de ces choses était demeuré plus vivace que chez d'autres, car il se plaisait à voir dans la personne de son fils comme un prolongement de luimême appliqué à remuer la même vieille terre natale.

A petits pas appuyés il avait traversé le village; puis machinalement il s'était dirigé vers le remblai élevé du chemin de fer afin de pouvoir embrasser à l'aise l'étendue paisible des champs. Partout les moissonnneurs, aiguillonnés par la menace de l'orage, étaient à l'oeuvre. Des cris pressés de commandement se croisaient au loin et l'on voyait de tous côtés, sous la poussée des fourches, jaillir et s'abattre les veillottes de foin entre les bras puissants des chargeurs.

Un seul champ restait morne: celui de Lucas. Le vieux de Beaumont en éprouva un serrement subit au coeur.

—"Du si beau foin... et lui qui en aurait si grand besoin pourtant," murmura-t-il en ramassant dans un soupir toute une perspective de misères entrevues.

Doucement, il enjamba la clôture et prit à travers les champs.

Cela avait été bientôt convenu entre eux, car Marcelle avait pareillement, depuis le matin, épié le ciel

avec angoisse.

—"Oui, elle en aurait certainement la force," lui avait-elle soutenu avec assurance. "Cela l'amuse-

rait, d'ailleurs de se voir perchée au sommet du voyage, rangeant et foulant le foin..." Elle était déjà prête à courir chercher Rougeaud...

Le père de Beaumont avait eu un instant de crainte en regardant les frêles mains qu'elle avait à mettre à la tâche, puis sans rien dire, il avait consenti. Seul, et en face du temps qui menaçait, il le fallait bien.

.....Bientôt, secoués par les rigoles, les mains appuyées aux ridelles d'une haute charrette à foin, on les vit tous deux s'enfoncer dans la prairie. Et les veillottes commencèrent de voleter gaiement comme dans les champs voisins.

Longtemps ils restèrent sans se parler. Ils s'étaient compris sans phrases, se contentant d'analyser en eux-mêmes le speetacle qu'ils offraient à ce moment, lui, ce vieillard, et elle, cette frêle jeune femme, l'un et l'autre contraints au rude travail de la fenaison.

A la fin, le père de Beaumont s'enquit doucement: "Où est-il donc allé?"

Après un vague haussement d'épaules, Marcelle pointa la main dans la direction du village: "Il est parti de bonne heure plein d'entrain, à la recherche d'un aide... Il devait revenir tout de suite, à cause de son foin... Mais vous savez..." elle acheva sa pensée dans un geste d'accablement.

—"De la si bonne terre qu'il a à eultiver" reprit le vieux en soupesant de sa fourche les veillottes généreuses et drues qu'il maniait en ce moment. "Il n'aurait pourtant qu'à se bien conduire pour recueillir de beaux bénéfices et prospérer à son aise ... Au lieu de ça..."

Il laissa sa phrase en suspens afin d'amener Marcelle à conelure elle-même et par là lui révéler l'état exact de gêne de son foyer.

Mais elle, ses impressions pénibles effaeées, déjà remplaeées dans son esprit par la seule vision des moments heureux, s'empressa de reprendre: — "Depuis près d'un mois qu'il n'avait pas bu... j'en étais toute fière... et eonme l'herbe est abondante eette année et qu'il est adroit et soigneux, quand il le veut, son troupeau de vaches rendait abondamment... La dernière "quinzaine" de la fromagerie lui a rapporté presqu'autant qu'à Charles Lusignan, notre voisin... Quant à moi, avec le produit de mes poules et de mon aiguille, je suis parvenue à... Mais est-ee vrai que vous n'avez pas eneore eomplimenté "Chaton" sur ses souliers neufs?..."

Le vieux de Beaumont fit non de la tête en souriant. Ces simples paroles l'avaient subitement regaillardi, autant dans les museles que dans le eoeur, et les fourehées rapides qu'il enlevait du sol n'offraient apparemment plus de poids à ses mains. Il ne déplorait plus en lui-même que l'éerasante eorvée à laquelle il voyait en ee moment Marcelle se soumettre avec tant de bonne volonté. De temps en temps il l'interpellait:

— "Repose-toi... je monterai t'aider tantôt... Tu vas t'épuiser." Mais il ne parvenait pas à modérer son entrain. Des brins de paille dans les eheveux, des fusées de rire aux lèvres, sa fourche agile aux mains, elle s'obstinait à lui tenir tête.

Déjà plus de la moitié du champ était moissonné. Assis tous deux au sommet d'une haute charge, ils revenaient à travers les "planches" avec leur cinquième charretée.

— "Sais-tu, Marcelle, que du train que nous allons, nous termincrons avant la pluie," exprima le vieux de Beaumont après avoir un instant comparé l'étenduc qui restait du champ et l'aspect de plus en plus plom-lé de l'horizon... "Pourvu que tu n'aies pas à en souffrir..."

La réponse de Marcelle se perdit dans un martèlement subit de sabots, le choc rauque des roues sur le pavé, un ébranlement de solives. Ils venaient de s'engouffrer dans la "batterie" de la grange..

Montant des foins entassés et descendant du toit, la chaleur qui y régnait était accablante et moite.

—"Je saurai bien opérer seul le déchargement", reprit vitement le père de Beaumont, déjà debout et forçant Marcelle à aller s'asseoir et se reposer dans l'un des coins de la "tasserie"... Va, ce n'est pas ce qui me dérangeait autrefois, quand Yves et Lucas étaient encore enfants... et ma pauvre "vicille" n'a jamais été astreinte, e'lle, à faire le travail que tu fais aujourd'hui" compléta-t-il avec une certaine rancoeur dans la voix.

Il commença de culbuter les veillottes, tout en humant le parfum grisant qui s'en dégageait.

- —"Yves non plus ne vous a jamais beaucoup aidé, il me semble", reprit Marcelle.
- —"Non, pas beaucoup, à vrai dirc, en dehors des vacances. Mais lorsque les livres ne le tourmentaient pas trop, quel vaillant coeur il mettait alors à la besogne... comme Lucas d'ailleurs, il faut bien le reconnaître... All! deux fiers gars que j'avais là".

Il s'arrêta, attendri par les souvenirs encore frais qui subitement l'avaient envahi, et il continua en silence à chavirer les fourchées.

De temps en temps, pour mieux distribuer et foulcr le foin sous les chevrons ou dans les coins, il enjambait pardessus la lourde solive qui le séparait de la tasserie.

Marcelle voulait l'aider, se remettre à l'oeuvre, mais il refusait: — "Reste donc à te reposer un peu..." Il achevait d'ailleurs... plus rien que les ridelles à vider... en quelques fourchées. il aurait fini...

On entendit bientôt le fer de sa fourche cliqueter sur les pièces de fonds de la vicille charrette. Il raclait les derniers brins de foin enfouis sous les échelettes: C'était tout. Il ne restait plus qu'à retourner au champ pour un nouveau chargement.

Impossible maintenant pour le père de Beaumont de refuser davantage l'aide de Marcelle, et de nouveau, à deux, ils avaient repris hâtivement la tâche.

Toutes préoccupations de fatigue écartées devant leur commun souci d'achever la mise en grange de l'étroit carré qui restait à moissonner, ils ne se souciaient même plus de percher les charretées, car l'horizon de plus en plus bas et lourd exigeait qu'on ne perdit point de temps. Jusqu'au vieux Rougeaud lui-même qui semblait s'en rendre compte et qui, au constant émoi de Marcelle, franchissait sans le moindrement ralentir son pas les multiples raies et rigoles dont le sol était sillonné.

De temps en temps, eomme pour palper, le père de Beaumont étendait sa main ouverte dans l'espace. Il semblait écouter: "Non, ce n'était pas encore la pluie," constatait-il, et tout en s'appliquant à disposer les fourchées sur le sommet de la charge, de manière à alléger autant que possible la part de travail de Marcelle, il restait silencieux.

Bien que le soleil — d'un éelat si délieieusement séduisant dans ee coin du Richelieu — fût à cette heure absent, le bucolique tableau, que ces deux travailleurs imprévus offraient, se constituait un cadre d'un eharme infini à même le fond vert des prés, la surface sinueuse des coteaux et des rives, les pans ombragés d'érables et mamelonnés de la montagne; tout eela fondu dans l'atmosphère floue et pleine de mystère qui précède la tombée de la pluie.

Leurs figures elles-mêmes, tendues sous l'effort, étaient devenues graves, comme si quelque ehose y fut remonté tout à eoup de la noblesse du saint labeur qu'ils aecomplissaient. Ils semblaient ne plus simplement obéir à l'âpre intérêt d'arracher à l'orage et à la ruine le foin abandonné de Lueas. Un sentiment d'un ordre plus élevé et plus touchant les avaient gagnés: le sentiment ému de pieusement recueillir à eet instant, comme par devoir, les fruits

de la terre, de la bonne terre nourricière qui, depuis l'infini des siècles, donne aux hommes le pain quotidien.

Du sommet de sa charrette Marcelle suivait au loin le mouvement de la fenaison, la disparition rapide des meules de foin dans les champs d'alentour. Partout c'était le même remuement de fourches seintillantes, de chariots criards; le même va et vient pressé de paysans qui, bretelles et chapeaux bas, entassaient les gerbes.

- —"Tiens, Charles Lusignan a fini," jeta-t-elle d'en haut, "il s'en retourne avec son dernier voyage." Elle s'interrompit comme pour interroger et tendit à son tour sa main ouverte dans le vide. "Il ne nous en restera toujours pas beaucoup", acheva-t-elle, en sentant l'humidité de plus en plus marquée de l'atmosphère.
- —"M'est avis que nous aurons le temps de terminer pourtant", reprit le père de Beaumont sau ralentir, calculant seulement de l'oeil l'étendue qui restait... "Ah! si Yves l'eut su, il y a longtemps qu'avec son aide tout serait terminé."

Mais déjà de fines gouttelettes commençaient de tomber, si fines et si rafraîchissantes toutefois qu'elles avaient la caresse d'une rosée. Ni Marcelle, ni le père de Beaumont n'en tinrent compte autrement que pour accélérer davantage le pas de Rougeaud. La charrette, aux quarts remplie et tordue sur ellemême à chaque rigole, geignait sur ses essieux.

Ils ne laissaient plus maintenant l'attelage faire l'arrêt réglémentaire vis-à-vis les veillottes; le père de Beaumont se contentait de les harponner au passage et de les projeter au hasard sur le sommet de la charge. La pluie augmentait rapidement.

Ils avaient atteint le bout de la pièce adjacente à la grange. Rougeaud, qui, depuis vingt ans, comme un soldat à l'exerciee, était dompté à la routine uniforme du charroyage, s'engagea méeaniquement à droite afin de suivre le eintre où se trouvaient distribuées les dernières rangées de veillottes, mais le père de Beaumont commanda brusquement: Dia, Rougcaud, Dia!... Il jeta précipitamment une couple de fourchées nouvelles sur la charge, puis, saisissant les guides, il dirigea à grands pas rapides l'attelage vers la grange.

— "Cache-toi sous le foin, Marcelle", cria-t-il à la hâte, en stimulant Rougeaud d'un cri enlevant pour la rude montée de la *batterie*.

.....La pluie s'était mise à tomber de plus en plus druc, s'aeeompagnant d'une étrange musique grèle sur les toits, sur les pailles séchées des prairies, sur les arbres, sur les épaules des paysans. —"Ah! si Yves l'eut su", avait exprimé le père de Beaumont.

L'eut-il su qu'il n'aurait pas mis grand coeur à la tâche, à ce moment-là, car d'autres soucis — que depuis quelque temps il parvenait de plus en plus péniblement à déguiser sous son masque souriant de jeunesse — avaient fini par le terrasser.

Aussi, pendant qu'il pleuvait là-bas sur les moissons abandonnées, il pleuvait pareillement, et bien plus amèrement eneore, à l'intérieur du laboratoire de la l'oudrerie, sur les projets, les espéranees, les illusions, sur tout le coeur de Yves. Et alors qu'un rayon de soleil pouvait à la rigueur suffire pour séeher le foin trempé de pluie de Lucas, le rayon d'amour qui seul peut-être eut réussi à sécher le coeur trempé de larmes de Yves, ee rayon ne brillait pas pour lui.

Oui, ses rêves évanouis, le fruit de ses travaux scientifiques enlévé et perdu, supplanté lui-même dans son emploi par un étranger, c'était bien là en somme le résultat net et brutal de la proposition écrite que la Hamilton Powder Co. venait de faire déposer devant lui, sur l'émail de son laboratoire, et qu'il avait entrouverte avec plus d'appréhension que s'il eut manipulé le plus violent de ses explosifs

Déjà une petite note parue dans un journal tenait depuis quelque temps son esprit dans les alarmes. Elle lui avait appris l'émission officielle d'un brevet relatif à un explosif d'une puissance inconnue jusqu'ici, disait-on, et l'exploitation incessante qu'une riche société anglaise projetait d'en faire.

Alors sans en rien dire aux siens, il avait secrètement essayé de pénétrer l'origine et la portée exacte de cette nouvelle. Puis, plus secrètement encore, il avait sollicité l'aide des financiers canadiens, quelques-uns de sa race que le hasard et l'économie avaient enrichis, mais qui, à cause de cela même, ne pouvaient se défendre d'une instinctive méfiance, tant ils en avaient vu rater de ces tentatives industrielles, financières et autres, où l'on s'était plus préoccupé de la valeur intellectuelle et scientifique des socié taires que de leurs aptitudes aux affaires.

Ils l'acueillirent tour à tour avec défiance, n'osant risquer leurs capitaux.

Il se rabattit sur les financiers anglais. Chez ceux-là aussi — il l'avait senti tout de suite — cela ne l'avait guère classé haut dans leur esprit, l'énoncé de son nom français et l'aveu de son peu d'expérience en affaires. Tout en continuant à dicter leurs lettres, à manier des paperasses, à répondre aux appels téléphoniques, ils l'avaient cependant écouté, par sim-

ple euriosité d'abord, puis avec plus d'intérêt. Ils lui firent exposer ses plans, le questionnèrent, ealculèrent les eapitaux à engager.

- —"Vous êtes à l'emploi de la Hamliton Powder Co.. dites-vous?"
  - —."Oui, depuis trois ans."
- —"Alors, il faudrait nous attendre tout de suite à la concurrence de cette puissante compagnie. Mais est-ee qu'une maison anglaise ne projette pas pareil-lement de fabriquer un nouveau produit?... Uu brevet n'avait-il pas même été émis?"

Tous ils avaient vu ça, il leur semblait, dans les journaux.

Puis, ils avaient de nouveau aligné des chiffres, calculé les frais d'installation, mis en regard les tarifs douaniers, afin de supputer les frais en vue de ventes à l'étranger. Enormes, en effet, insistaient-ils. les frais d'installation et d'exploitation que son nouveau produit allait requérir. Seule l'incontestable supériorité de l'explosif, confessaient-ils volontiers, était susceptible d'en compenser le fardeau.

—"Oh! s'il vous était possible de simplifier le procédé de fabrication... Il faudrait en tous eas vous assurer un brevet tel quel" lui avait dit l'un d'eux, plus sympathique. "Les affaires sont les affaires, vous savez." C'est un simple eonseil qu'il lui donnait, car à l'exemple des autres d'ailleurs, il ne lui avait fait que de vagues propositions qui toutes laissaient percevoir le peu de place que Yves pouvait espérer tenir dans l'entreprise.

Conformément à cet avis toutefois — et toujours en secret, tant il sentait se réaliser une à une les réflexions étranges de son père — Yves s'était décidé à solliciter l'émission officielle d'un brevet d'invention. Hélas! un nouvel échec l'attendait. Quelqu'un l'avait devancé et s'était empressé de faire breveter sous le nom de panclastite la formule d'un détonnant dont le procédé de fabrication différait insuffisamment du sien pour lui laisser droit à une nouvelle patente.

Il était resté atterré. Ce rêve ambitieux, auquel il se cramponnait depuis quelque temps ainsi qu'à une bouée, lui aussi s'effondrait.

C'est contre cette suite de déconvenues que Yves luttait, quand il reçut, au fond de son laboratoire, la déconcertante proposition d'engagement faite par ses maîtres.

Les ateliers s'étaient vidés.

Comme on sort de l'école, la classe finie, les employés avaient par groupes bavards quitté l'usine, traversé les cours encore âcres de vapeurs nitreuses; mais lui, une éprouvette à la main, était resté affalé sur un banc, le coude sur le genou, n'ayant conscience de rien.

Au bout d'un temps un retardataire de ses amis passa qui, l'apercevant à travers le grillage de la cloison, lui cria:

—"Qu'est-ce que tu fais donc, Yves?... Ne t'en viens-tu pas?"

Alors machinalement il avait enlevé ses salopettes,

fait un effort pour débrouiller ses idées, puis, constatant au silence qui régnait que tout le personnel de l'usinc était parti, il s'était lui-même faufilé à travers les cours désertes et dirigé vers le grand chemin — encore détrempé par l'orage à ce moment — qui conduisait au village.

Agenouillé au dossier d'une chaise, le vieux de Beaumont, comme d'habitude ce soir-là, avait fait sa prière, sa même ancienne prière retenue de son temps de catéchisme, et qu'il avait depuis quotidiennement redite à d'heure du coucher, même les jours où il était rentré les épaules rompues aux labours ardus d'automne. Et bien que n'ayant guère sommeil, il s'était à l'heure accoutumée glissé dans son lit.

Les yeux clos, il laissait doucement défiler derrière ses paupières baissées mille visions, chimériques ou réelles, où l'ombre triste de Yves, de Lucas, de tous les êtres et de toutes les choses de chez lui qu'il avait aimés et caressés, venait tour à tour se montrer. Une foule d'interrogations muettes — que suscitait le souvenir du rude charroyage qu'il avait opéré avec Marcelle — poursuivaient en même temps son esprit: "Qu'adviendra-t-il de tout cela?... Oh! cette bois-

"Qu'adviendra-t-il de tout cela?... Oh! cette boisson... La vie maintenant si chère... Et cet abandon de la vieille terre natale, dont toutes les clôtures étaient à réparer... Et les taxes que Lucas n'avait probablement même pas encore acquittées..."

Pendant longtemps il avait remué ces misères de la vie. Il allait s'assoupir dans le vertige de ces pensées, lorsqu'il vit Yves, qui lui parut très pâle dans le rayon de lumière qui filtrait par la porte, rénétrer doncement dans sa chambre et s'en venir dans l'ombre s'asseoir à ses pieds, sur le rebord du lit. Cette démarche était si inusitée à ce moment qu'il se maintint immobile, sans souffle.

—"Père... père... dors-tu?" murmura Yves au bout d'un temps, tout bas comme dans une crainte

de l'éveiller.

Pourquoi l'idée de quelque mal physique subit s'attaquant à Yves ne vint-elle nullement à l'esprit du vieux de Beaumont? A cause sans doute du merveilleux don de deviner que les pères et les mères possèdent et qui, au seul timbre de la voix, à la simple expression de la figure — que nulle nuit assez noire ne peut les empêcher de percevoir — leur permet tout de suite de découvrir chez leurs enfants le véritable point douloureux. Le vieux de Beaumont resta muet, se tassant sur lui-même comme pour se garer contre un nouvel éclat du sort. Déjà il avait compris que Yves souffrait.

- "Son père... son père" reprit celui-ci, sur un timbre encore plus doux, et recourant à la naïve formule enfantine: "son père" pour mieux redescendre en quelque sorte à l'âge où l'enfant va froler son chagrin à l'épaule paternelle.
- "C'est toi, Yves?... Que me veux-tu?... As-tu besoin de quelque chose?" demanda son père en se soulevant à demi de sa couche. Et après l'avoir un instant examiné avec tendresse: "Qu'est-ce qui te contriste?"

- —"C'est vrai que j'ai de la peine... je voulais vous parler... Vous m'avez déjà dit si juste, bien que je me refusasse à vous croire..."
- —"Cela ne marche pas à ton gré, n'est-ce pas, mon pauvre Yves?"
  - —"Non, pas à mon gré."
- —"Tu n'as pas beaucoup à m'apprendre, va, car il m'a semblé à ta figure qu'il se passait quelque chose d'inaccoutumé chez toi. Mais à ton âge, Yves, on doit être aussi vite relevé qu'abattu; tant d'autres voies restent à tenter quand l'une se ferme."

Le père de Beaumont s'était arrêté pensif. Il reprit:
— "Il n'y a rien après tout qui te lie, pas plus au métier que tu fais qu'à la Poudrerie elle-même?"

— "Non, rien, en réalité! Pourtant j'avais si sincèrement compté m'y faire un sort brillant; j'aurais été si fier aussi d'opposer mon succès à la piètre opinion que vous avez — avec tant d'autres, je le sais — de l'habileté en affaires de nos compatriotes. Hélas! je ne viens au contraire que la confirmer dans votre esprit."

Le vicux de Beaumont le laissait dire en silence, navré sans doute de son accent désolé, mais traversé au fond malgré lui par un imperceptible rayonnement intérieur. Si son fils allait être repris par la terre; s'il allait lui rapporter ses deux bras, en y joignant cette fois son cerveau et toute la forte culture intellectuelle qu'il avait acquise. Quel complet paysan il serait. Et quelle somme d'énergie nationale plusieurs hommes pareils à lui infiltreraient à la race

Cette pensée l'avait envahi tout de suite, mêlée à l'enveloppante sympathie dont il sentait en même temps son coeur déborder.

Et alors Yves — heureux d'extravaser sa peine et d'en alléger le poids en la confiant, — avait longuement tout raconté: ses efforts perdus, ses démarches secrètes auprès des hommes d'argent, ses désappointements répétés, le courage qui finalement lui manquait à présent.

- —"Que comptes-tu done faire alors, mon pauvre Yves?"
- —"Partir" répondit-il simplement, achevant dans un geste accablé ce qui le tourmentait encore de confesser.
- —"Partir?" répéta le vieux de Beaumont, avec une anxiété subite et douloureuse.

L'absence, l'éloignement, la guerre, la mort même, pourquoi tout cela, qui est pourtant horrible et répugnant, prend-il un attrait séduisant et souvent irrésistible dans l'esprit des désabusés, des désenchantés, des jeunes hommes surtout qui portent au coeur quelque blessure secrète ou quelque malaise qu'ils se refusent à avouer? C'est à raison de cela que Yves avait senti naître en lui cette hantise étrange, éprouvé de plus en plus violemment le besoin de fuir, comme pour se dérober à un véritable lancinement.

Il n'était question dans le pays, à ce moment, que de reerutement et du départ prochain pour le Transvaal des divers bataillons dont le gouvernement canadien favorisait l'enrôlement dans l'armée angla afin de l'aider dans son désastreux conflit avec les Boers.

—"Oui, partir pour la guerre" avait-il répliqué doucement à son père. "Il avait vu le nom de plusieurs de ses connaissances parmi les dernières recrues que mentionnaient les journaux... La guerre n'allait pas durer très longtemps, en somme... Il reviendrait... Il serait d'ailleurs si bien là-bas, loin de tout, pour se refaire du courage, lui semblait-il... Vous ne vous y opposerez point, n'est-ce pas, pêre?..."

Lui aussi, le pauvre vieux, n'ignorait pas l'émotion qui traversait à cette époque le pays et qui avait pénétré jusque dans son village. Tous les soirs, il avait suivi avec intérêt les dépêches — si souvent déconcertantes — apportées du lieu de la guerre. Il n'ignorait pas non plus les appels au soldat que l'on faisait résonner iei, ni le recrutement précipité qui s'opérait un peu partout, au sein de toutes les races et de toutes les provinces du pays. Mais jamais l'idée, que Yves pût lui-même projeter de participer à la guerre, n'avait un instant effleuré son esprit.

Aussi, l'entendant lui faire part d'une pareille intention, s'était-il penché sur lui, de tout près. Il l'examina longuement en silence, comme pour bien constater à travers l'ombre que sa figure ne démentait point ses paroles.

—"Tu ne m'as pas dit tout, hein! mon pauvre Yves? Tu me eaches encore quelque chose?" ajouta-t-il simplement. Et vu que Yves ne répondait plus, il reprit en le caressant de la main comme un tout petit enfant:

— "C'est au coeur autant qu'à la tête, n'est-ce pas, que tu es atteint?... Va, dis-le moi, Yves..."

Cela avait été tout. Ils n'avaient plus parlé ni l'un ni l'autre.

## XXXI

Huit heures du soir... Temps de brouillard, mais temps encore moins brumeux toutefois que le chaos d'idées où se promène présentement l'esprit de Yves.

Le Sardinian voguait en plein océan, très loin, làbas, au-delà des Iles Canaries, au milieu de vagues monstres qui faisaient comme des remous noirs autour de lui. Yves, appuyé au bastingage, se laissait fouetter par les rafales chaudes qui passient en effluves sur sa poitrine. De même que ses mille compagnons de bord, il portait l'uniforme militaire anglais.

Bien que l'on cut, ce soir-là, coupé court à l'exercice réglementaire, à cause du tangage violent du navire, Yves ne s'était point, ainsi qu'à l'ordinaire mêlé au petit groupe d'amis français avec lequel il se sentait déjà lié: Tessier, Larue, Pelletier, Gingras... C'est que d'autres figures — que, depuis son départ, il avait toupours été incapable de faire renaître à son goût en pensée, longuement, à cause du branle-bas ininterrompu du bord — s'étaient des-

sinées tout à coup avec plus de précision dans son

esprit.

...En effet, comme il les voyait loin — lui que caressait à cette heure-là l'épuisante brise de l'Equateur — sa montagne, son petit village canadien et tous ceux qu'il avait laissés, presque dans un rêve, sans bien s'en rendre compte, en somnambule. Et de même que l'on feuillette un livre, afin de revenir à certaines pages qui nous ont davantage émus, Yvcs s'était mis à refaire à rebours les diverses étapes que depuis quelques semaines il avait traversées. Car c'était vrai que, depuis sa brusque résolution de départ, il avait, dans toutes ses démarches, obéi à une espèce de vertige, à quelque secrète impulsion.

D'abord, cela avait été cette hantise soudaine d'éloignement qui lui était venue; une oppression à ne pouvoir plus respirer l'air même de son village. Il avait bien senti qu'il allait quitter les siens, tout abandonner de son pays, peut-être pour n'en rien revoir plus tard, qu'importe, il s'était empressé de se pourvoir des certificats réglementaires et n'avait éprouvé de calme qu'une fois enrôlé, son livret de soldat en poche.

Et tout de suite cela avait été ses prompts préparatifs de départ et son départ lui-même de la maison.

Pour ça, par exemple, le souvenir lui en était demeuré plus précis et plus lancinant et pour le faire sourdre au milieu même des martèlements de taldes exercices ou à travers le susurrement aigre du vent dans les cordages, il n'avait qu'à y arrêter un instant son esprit. Ausitôt une figure s'en détachait; une figure qui était bien celle de Jacquelinc, mais avec une expression étrange, méconnaissable.

Lorsque pour se rendre à la gare avec le vieux de Beaumont, Yves avait passé devant la demeure des Duvert, c'était pourtant fermement décidé dans sa pensée qu'il s'y arrêterait un moment. Il avait déjà ralenti son pas, en reconnaissant de loin l'avenue qui y conduisait, puis il avait hésité de plus en plus, et quelque chose, comme une vague qui se fût tout à coup dérobée sous lui, l'avait fait tituber à l'exemple d'un homme ivre. Sa main s'était aussitôt crispée au bras du vieux père dans une peur de défaillir, et se raidissant, il avait continué son chemin. Mais un appel haleté, parti de l'intérieur de la haie, l'avait cloué sur place, et une femme, qui semblait depuis longtemps épier son passage, se glissa à travers les arbres, les bras tendus vers lui pour un adieu.

—"Jacqueline" murmura sourdement Yves dans un tremblement de tous ses nerfs, et se servant de ce petit nom pour la première fois.

Mais elle s'était arrêtée à son tour, sans voix, le regard mouillé, avec une indicible expression de détresse, de douceur et de pitié. Il était visible à la crispation nerveuse de sa figure qu'elle faisait un effort surhumain pour dominer son émotion, mais ses lèvres seules frémirent, impuissantes à articuler le message d'adieu qu'elle semblait avide d'exprimer. Et comme le vieux de Beaumont se tenait muet lu aussi, également incapable de refouler les grosses larmes douces qui descendaient sur ses joues, clle s'était en chancelant jetée à son cou avec l'air de lui

demander pardon et l'avait embrassé. Elle s'était dégagée cependant; pâle, et la main tendue vers Yves, comme si elle eut voulu l'attirer et la lui poser sur les lèvres pour le contraindre à se taire, elle s'éloigna. De plus loin, elle ébaucha encore le geste de lui jeter un adieu et disparut sous les arbres.

Alors tous deux, le père et le fils, avaient repris en silence leur route vers la gare. Et le Richelieu qu'ils longeaient semblait les poursuivre de ses petites vagues opiniâtres qui successivement venaient s'incliner et mourir à leurs pieds.

.....Puis Yves s'était vu tout à coup emporté par la mugissante machine à vapeur à travers des champs inconnus, des forêts, des maisonnettes tranquilles éparpillées ici et là.

.....Plus loin et plus tard, cela avait été un clapotis de flots mêlé à un mouvement lent et berceur; puis une multitude infinie de têtes groupées partout sur les remparts et sur les quais, et qui s'éloignaient, rapetissaient, s'embrumaient...

..... Ensuite, ça n'avait plus été que de l'eau, de l'eau éternellement mouvante; et toujours aussi des soldats, tous en uniformes pareils, qui tantôt s'agitaient, s'entrecroisaient en tous sens, tantôt, alignés en rangs, évoluaient en cadence ou ondulaient avec la régularité d'une houle.

..... Et il avait commencé de faire très chaud...

## XXIII

De ce côté-ci de l'équateur l'hiver approchait. L'hiver, c'est-à-dire la saison si dure, au Canada, pour les pauvres gens.

De tous les foyers que cette saison accable, nul néanmoins n'est plus lamentablement triste que celui de "l'habitant" que menace le manque de pain et de bois et où, dans les étables, le fourrage est en même temps rogné aux bestiaux.

Depuis deux jours, Lucas se tenait dans un état constant d'ivresse; non dans cette ivresse d'autrefois qui laissait toujours subsister chez lui un peu de morgue altière, mais dans un état d'hébétude assombrie, découragée. On cut dit qu'il recourait cette fois au vertige de l'alcool, moins par passion pure que par peur de se replier sur lui-même et d'apercevoir la fatale pente où il roulait, roulait, entraînant avec lui les êtres de son foyer.

Un matin qu'il s'était levé plus lucide, il s'était hâté de "faire son train", puis, à travers les champs, il avait gagné chez son voisin Lusignan, sautant, pour abréger sa route, pardessus la clôture de ligne qui marquait les confins de leurs terres respectives. Il entra et sans vouloir s'asseoir, d'un ton grave:

- —"Veux-tu acheter la lisière de terrain qui nous sépare, Lusignan?... J'ai résolu de la vendre."
  - -"La vendre? Et pourquoi donc, Lueas?"
- —"Que veux-tu?... j'en suis rendu là... Je suis á bout de ressources" avait-il repris tristement.

Malgré la différence d'âge assez marquée qui les séparait, l'identité de travail, le voisinage, la réciprocité des services rendus en avaient fait deux franes amis. Devant tout autre que Lusignan, Lucas eut tenté de eacher sa détresse, mais devant lui, dont il connaissait la sympathie secrète, il n'avait pas hésité.

Après un moment de silence lourd, il eontinua:

- —"Charbonneau m'offre quatre cents dollars et je suis disposé à les aecepter. Mais eomme ee lopin te touche et te conviendrait sans doute mieux qu'à lui, j'ai cru que je devais d'abord te l'offrir... Pourquoi ne le prends-tu pas?... Quatre cents dollars, tu sais que ça n'est pas le prix!"
- "En effet, ça n'est pas cher", approuva Lusignan. Il s'arrêta un moment pour réfléchir:
- —"Tu ne supposes pas toutefois que je te refuserais quelque argent, si cela devait te tirer d'affaire?...Tu ne supposes pas ça, Lueas?"
- —"Non, Lusignan. Et je m'adresserais sûrement à toi si je me savais en état de pouvoir te le rembourser; mais comment veux-tu que j'y parvienne?... Non, Lusignan, prends ma terre plutôt; prends-la. Cela me serait moins dur d'ailleurs de la voir entre tes mains; je m'imaginerais la posséder eneore un peu."

Et comme pour résister au souvenir déjà lointain d'un certain jour de moisson, oû Yves lui avait fait promettre de ne jamais morceler leur vieille terre natale, Lucas avait repris d'invoquer l'étendue exagérée de la ferme, le manque de main-d'oeuvre... "Puis cela n'entamerait aucune partie importante... ni le verger, ni la sucrerie... N'est-ce pas ton avis, Lusignan?... Dis donc?..." Et, il insistait, mendiant une approbation.

A la fin, ils étaient partis tous les deux pour faire le mesurage du terrain, enfoncer les jalons dans le sol gelé; puis, afin de conclure légalement l'affaire, ils avaient arrêté de se rendre au village dans l'aprèsmidi et de se rencontrer en l'étude du notaire.

Lucas s'était vu ainsi acculé peu à peu à cette nécessité navrante: démembrer sa ferme. Il était même parvenu, à l'aide de sophismes retournés en tous sens, à y apprivoiser son esprit. Mais quand, descendant vers son village, il perçut nettement qu'il s'en allait de sa main détacher un lambeau de la vieille terre natale, il eut la sensation douloureuse d'arracher ce lambeau à sa propre chair. Et tout de suite, pour en émousser la cuisson, un violent besoin d'alcool l'avait saisi et traîné à l'auberge...

Le rappel subit du nom du notaire Biscornet l'avait pareillement fait sursauter, car il avait en même temps entrevu la binette fouineuse et punaisienne de ce répugnant individu dont il avait toujours constaté la griffe hypocrite et rapace — n'y eut-il que deux sous à tirer — derrière les déboires, les abus de confiance, les procès, les embarras d'argent, toutes

les misères en somme dont les habitants de la région se sentaient tour à tour victimes, sans qu'ils pussent d'abord en soupçonner l'origine.

Mais Lucas, lui, avait eu l'occasion de scruter son Biscornet de trop près pour se laisser dérouter par son manège. Il eut bientôt pénétré la couche d'onction dont il le voyait enduire instantanément son museau chafouin, de même qu'il eut vite saisi la fausseté du ton attendri qu'il lui entendait également prendre, chaque fois que quelque bonne dupe à tondre lui tombait sous la patte.

C'est ainsi qu'il l'avait vu, une hypocrite larme de sympathie à l'oeil, se tenir des mois durant en embuscade, auprès des malades, pour leur arracher leurs testaments; auprès des mourants, pour s'assurer le règlement de leurs successions; auprès des amoureux, pour accrocher leur contrats de mariage; auprès des malheureux "habitants" surtout dont il hâtait et reniflait d'avance la ruine prochaine, pour les seuls maigres sous que la vente à l'encan de leurs pauvres meubles pouvait lui rapporter.

Avec ça, rustaud, mal élevé, prêt à éclater en de comiques et féroces beuglements, sitôt qu'il percevait que les clients découvraient son jeu sordide; mais doué en retour d'une véritable adresse de serpent, pour se tordre immédiatement devant eux en les plus rampantes et les plus visqueuses contorsions afin de les engluer de nouveau et les retenir de s'adresser ailleurs.

<sup>—&</sup>quot;Ah! le petit scélérat!... Il déterrerait les os

de sa mère et les vendrait pour des osselets," s'exclamait parfois en riant son ouré qui depuis quelque temps le voyait avec défiance onduler autour des tiroirs de la fabrique ou entre les jambes des marguillers.

C'est autant pour fuir cette crispante vision, où il voyait déjà la main de Biseornet en voie de dépécer sa terre, que pour fouetter son propre eourage, que Lucas avait eouru au cabaret et vidé sans compter les rasades.

Oh! qu'il a vite réussi à se solidement cuirasser le coeur et comme ça ne l'émeut plus à présent, ni la figure résignée de Marcelle, ni les interrogations muettes du vieux de Beaumont, ni les paroles de reproche de Yves, ni tout l'aspeet lamentable de son foyer, dont la pensée traverse son cerveau et surnage maintenant inutile à travers les fumées de l'alcool. Il se tient erâne, le verbe impertinent, le eigare aux lèvres, devant le notaire, son ami Lusignan et quelques autres témoins, maintenant qu'il vient de jeter ses derniers sous sur le comptoir de la buvette.

—"A quoi bon se morfondre d'un bout de l'année à l'autre" leur demande-t-il avec sarcasme... "Quatre eents dollars, oui, ça n'est pas cher; mais faites donc le calcul de ce que le terrain peut rapporter... Il n'y a plus moyen de se tirer de misère aujourd'hui sur nos vieilles terres du Richelieu... C'est s'épuiser soi-même sur un sol épuisé."

Quelques-uns avaient protesté, d'autres acquiescé, en l'écoutant. Il se leva et alla s'appuyer sur le chambranle de la porte:

- "C'est parce que je bois, vous pensez, que je ne réussis pas?... Voyons, les sobres, tâtez vos poches pour voir un peu ce que vous y avez entassé... Quant à moi, j'achève de gâcher ma vie dans ce bête travail." Faisant sans doute allusion à Yves dont le souvenir lui revenait, il reprit plus bas: "Ceux qui lui ont préféré la guerre n'ont pas eu tort après tout... Ce n'est en somme qu'une manière différente de se rompre les os ou de crever."
- —"C'est diablement vrai ce qu'il dit là", interrompit Isa Gauthier, l'un des assistants, un gaillard
  du Brulé dont la répugnance pour la terre était bien
  connue. "Il n'y a en effet que la routine qui nous
  retienne et nous empêche de tout flanquer là pour
  tenter autre chose... T'as fichûment raison, mon
  Lucas; à l'heure qu'il est il n'y a que les arriérés,
  ou les engourdis comme nous dans leur coin de terre,
  qui s'entêtent encore, pour subsister, à s'agripp r
  des deux mains aux mancherons de la charrue et
  aux pis des vaches."

Ceux mêmes que cette boutade avait atteints ne purent réprimer un sourire.

Sentencieusement, Isa reprit:

—"C'est vrai, mes amis. Il n'y a plus qu'une chose qui paye aujourd'hui dans nos paroisses: Exploiter les gens, au lieu d'exploiter le sol... les "rouler" et les assécher comme il faut, à la place de nos guérets... Puis prélever une petite glane sur celui-ci, une petite glane sur celui-là... un coup de gratte

ici, un coup de gratte là... N'est-ce pas pareillement votre avis, notaire? conclua-t-il avec un clin d'ocil complice à scs voisins, certain que Biscornet ne manquerait pas d'exhumer pour lui répondre l'inimitable timbre de bénisseur dont il se mettait toujours à chevroter quand il éprouvait quelque misère à amadouer ou à endormir ses dupes.

- —"Non, ce n'est pas mon avis," s'empressa-t-il en effet d'exhalcr onctueusement en suspendant un instant sa plume. "Ne verrais-je chez vous, les habitants, que cette indépendance et cette liberté que vous êtes les seuls à si pleinement posséder, que j'envierais encore votre sort... Combien vous jugez faussement votre situation et comme vous rapetissez inconsciemment votre rôle..."
- —"Notre rôle, notre indépendance", reprit à son tour, Lucas, "je sais; cela était très beau, en belle cursive et comme "exemples" de calligraphie dans nos cahiers d'école, mais sacristi? que ça change adapté au curage des rigoles et au battage au fléau."
- —"C'est comme le petit godelureau qu'on nous a envoyé pendant les élections, l'an dernier, pour le comité chez le père Fanfan", interposa de nouveau l'homme du Brulé: "Vous vous le rappelez, avec des frisettes en tire-bouchon qui s'enroulaient dans les verres de son lorgnon... Champoux... Champogne ...qu'ils l'appelaient, il me semble... Il en débitut une ritournelle, lui aussi, sur la majesté de "l'habitant" et du colon, sur la noblesse du défrichement... Un peu plus encore et le grand Jérôme lui qui

revenait, coiffé de son diadème, d'arracher majestueusement des souches sur son lot, — le jetait par la fenêtre... "Vous vous en souvenez, notaire?" lui lanca-t-il de nouveau en amorce.

- —"Je soutiens que vous méconnaissez votre bonheur... Car qui ne travaille pas, et plus longuement et plus péniblement même que vous, pour gagner le pain de sa famille?" objecta le notaire dans un tremolo expirant, tout en poursuivant la rédaction du contrat.
- —"Ah! ce n'est pas la lourdeur de la tâche à remplir qui rópugne." Et Lucas s'était mis à arpenter la pièce fébrilement. "C'est le peu qu'elle rapporte ... Chose eurieuse, notaire, ce sont presque toujours ceux qui ont eu l'esprit de renier la terre, et qui progressent aujourd'hui grassement de quelqu'autre façon, qui s'acharnent à lui inventer des attraits... Comme si nos misères les amusaient," acheva-t-il avec rancoeur.
- -- "C'est bien mal ce que tu dis là, Lucas", répondit simplement le notaire.
- —"Mal?" Et Lucas se rua sur lui avec le rictus dégouté de quelqu'un qui se retient pour ne pas vomir. "Voyez-vous, nous sommes trop bêtes, nous, pour mesurer, peser et calculer d'avance le profit que tel mouvement, le plus petit geste, la goutte de "scotch" offerte ou la pincée de tabac donnée, permettra d'extraire plus tard des intéressés. Nous sommes trop bêtes, nous, pour faire gober pour sincères les élans tapageurs et artificiels d'un zèle qui

n'est que savamment dosé d'après la rançon à espérer en retour, ou tenu patiemment en réserve pour quelque chantage à pratiquer. Mais votre prospérité à veus, de quoi est-elle faite? sinon des impôts et des dettes de "l'habitant", de la pauvreté et du découragement des pauvres bougres comme moi que la terre a sournoisement attirés, trahis et mis à sec?"

Un accent douloureux avait subitement traversé le ton âpre de sa réplique.

—"Non, ce n'est pas bien parler, Lucas." C'était son voisin Lusignan qui cette fois s'interposait. "Non, elle n'a jamais trahi personne, la terre de chez vous; pas plus la "pièce" que tu me cèdes que celle que tu gardes... C'est de la bonne "terre franche" et qui porte bien son nom, mon Lucas... et tu sais bien que tu n'oserais pas de sang-froid la dénigrer ainsi devant le père de Beaumont."

Lucas n'avait pas répliqué.

Lusignan reprit doucement:

—"Peut-être que ça te chagrine au fond de t'en séparer et que tu t'es monté la tête simplement pour traduire ta peine de cette façon?... Pourquoi ne la gardes-tu pas, ta terre, Lucas?... Garde-la, elle ne t'en voudra point et moi non plus, va."

Et comme Lucas restait muet et accablé, Lusignan s'était levé tout de suite comme pour l'inviter à le suivre.

-- "Nous comprenons bien ça, nous autres... nous les anciens", reprit-il, en s'adressant à ceux autour de lui. "Lorsqu'on a pendant longtemps foulé la

même terre, quand même on pense ne pius l'aimer, il faut encore un effort pour s'en arracher. C'est comme si nos pieds se trouvaient invisiblement enlacés dans la glaise et les racines du sol... Tu le verras toi aussi, mon Isa, quand tu te décideras à quitter ta petite ferme du Brulé."

Au lieu de le suivre, Lucas s'était rassis sans rien dire.

— "Viens-t'en," continua Lusignan en lui prenant le bras pour l'entraîner. "Viens... Il n'y a en somme qu'une feuille de papier à déchirer pour tout annuler."

Mais le notaire, haletant, se précipitait pour les derniers paraphes. Cri...cra.....

—"Non, Lusignan, c'est impossible, tu le sais bien," s'empressa de répondre Lucas, en même temps qu'il faisait un effort pour raffermir sa voix et lui ramener son timbre dur... "Est-ce fini, votre contrat, notaire, que je le signe?" brusqua-t-il tout à coup, comme pour se donner un coup de férule et franchir plus vite l'obstacle.

...Et il l'avait signé.

# XXIV

— "Je n'y suis pas... Dis que je n'y suis pas, Marianne." Et Jacqueline, à pas de chatte, s'était brusquement dissimulée derrière un paravent, dans un coin reculé de son boudoir.

C'était la première fois qu'elle trahissait son état d'âme véritable à l'égard de Verneuil. Jusque-là, quoique toujours en sacrifiée, elle avait subi sans protester ses hommages jaloux. Elle y répondait avec un si complet abandon de sa volonté, c'est-à-dire que — grâce à une diplomatie et à une héroïque abnégation de ehaque jour — elle réussissait à si bien se meurtrir le coeur que rien de ses actes, ni de son attitude, ni de ses pensées, ni le temps lui-même, n'était parvenu à démentir, même aux yeux des siens, l'apparente sympathie qu'elle semblait manifester pour Verneuil.

Son père, Yves, Marcelle, la crainte des eonséquences qu'elle imaginait au dévoilement du dramé noir dont le rappel seul mettait son esprit en déroute, tout cela la tenait eaptive et la ligotait mieux que la lanière la plus serrée.

Mais cette fois, dans une aversion inconsciente, cette rebuffade avait jailli spontanément de ses lèvres: "Dis que je n'y suis pas, Marianne."

. . . . . . . .

La porte était depuis longtemps refermée sur Verneuil, que vibrait encore deucement dans la pièce l'accent particulier que Jacqueline avait mêlé à son exclamation.

Il semblait qu'une voix lointaine, lointaine et connue, eut soudainement parlé par ses lèvres.

#### XXV

Comme dans le tableau de Fildes, imaginez un de ces foyers d'humbles, où la misère séjourne d'autant plus douloureuse qu'on y sent davantage l'ingénieux effort répandu partout pour la masquer; jetez, sur un coin de lit trop grand, un enfant dont le râle siffle sinistrement à travers la pièce; placez tout contre, prostrée sur le plancher nu, une jeune femme dont la tête retombe inerte et se perd dans le cercle de ses bras repliés; et plus loin, au fond, debout dans la pénombre de la lampe demi-baissée, un homme... "l'homme" immobile et silencieux, et qui sans voir regarde à une profondeur d'abîme. Laissez de plus peser sur cette seène la lugubre antithèse de ce silence et de ce râle alternant dans le calme de la nuit, et vous aurez une image du foyer de Lucas.

Car c'est bien le croup véritable, cette fois, qui est venu sauvagement saisir le petit Gérard à la gorge.

Leur petit Chaton, selon qu'ils l'appelaient parfois... le vieux docteur Duvert le leur avait déjà sauvé... Et Lucas avait tout de suite couru harnacher le fidèle Rougeaud, qui broutait tout proche en ce moment, et il avait pris la route du village. Dans les villes, on ignore généralement tout de l'émotion poignante du malheureux qui court au loin, dans la nuit, à la poursuite du médecin et qui garde dans ses oreilles les gémissements et les râles de son foyer. La nerveuse sonnerie du téléphone escamote tout. Mais dans les campagnes lointaines, combien cette émotion — que prolonge et martèle interminablement le choc monotone des roues et des sabots sur les chemins rocailleux — combien cette émotion tenaille le pauvre paysan qui galope, seul dans l'ombre traîtresse, pour porter son appel au docteur.

C'est dans cet état d'anxiété que Lucas, au risque de culbuter l'attelage dans les fossés du chemin, avait franchi la distance qui le séparait du village et de l'habitation du docteur Duvert; mais quelle déconcertante réponse il avait reçu à son coup de timbre fébrile:

— "Absent... parti pour les malades..." A la Montagne, il croyait... il ne savait pas bien où, lui avait seulement jeté, de la fenêtre entr'ouverte, le garçon de service du docteur.

Absent... Lucas n'avait point prévu ce désappointement; il n'y avait même pas pensé, tant son esprit était demeuré rivé sur les deux êtres laissés là-bas, presque pareillement étranglés. Il était un moment resté dérouté, accablé, comme si toute l'existence de son enfant n'eut tenue qu'entre les mains du docteur Duvert. Les idées s'ébauchent et se succèdent vite dans la nuit, et bientôt un long grincement de roues annonça qu'il repartait. Pour aller où?

Pour s'adresser à Verneuil, cette fois... Mais pourquoi n'avançait-il plus que lentement, en hésitant? Il ne s'en rendait guère compte; toute sa pensée prise ailleurs.

Ce n'était pas pourtant que Lucas doutât de l'habileté de Verneuil. Non, son changement subit d'allure attestait seulement une fois de plus l'instinctive répugnance que tout malade éprouve à séparer la médecine d'une certaine enveloppe de sympathie et de tendresse, et la difficulté qu'il a à vaincre, pour la concevoir autrement que fondue avec la personne même du médecin.

Comme Lucas avait toujours perçu l'existence d'unc vague antipathie, entre Verneuil et lui, il avait ressenti une soudaine souffrance intérieure en se représentant qu'il n'allait apporter à son enfant que les soins indifférents de cet étranger. Mais que faire, n'est-ce pas? Il le fallait bien... Il s'était décidé à frapper.

Convaincu que cet appel nocturne lui était destiné, Verneuil s'était présenté lui-même pour y répondre. Mais sitôt la porte ouverte, ils étaient demeurés hésitants tous deux, subitement gênés de se trouver en présence.

- —"C'est mon enfant qui est très malade... pris du croup, je crois", s'empressa d'expliquer Lucas. autant pour rompre le malaise inattendu qui l'avait saisi que pour porter plus vite secours à son enfant... "Je voulais vous amener le voir."
  - —"Le docteur Duvert n'est donc pas chez lui,

pour que..." demanda simplement Verneuil, sans achever sa phrase.

- "En effet... Il est parti pour la montagne... Vous comprenez, il a toujours été le médecin de la famille..." reprit Lucas embarrassé et sentant sa poitrine se serrer devant le verbe glacé de Verneuil. "Nous avons toutefois pareillement confiance en vous... Vous saurez bien traiter le cas avec autant d'habileté que lui."
- —"Non, je ne le saurais pas," répliqua sèchement Verneuil sur le ton satisfait et arrogant de quelqu'un qui juge le moment favorable pour se venger. "Attendez qu'il soit de retour... cela ne devra pagbeaucoup tarder."
- —"Attendre son retour? Vous ne soupçonnez point dans quel état se trouve mon enfant... Sa respiration est déjà sifflante... les sueurs l'inondent... N'estce pas grave et ne faut-il pas se hâter d'intervenir?" Il le suppliait humblement, parlant vite, sentant qu'il s'écoulait un temps précieux... "Et vous avez maintenant, paraît-il, de si bons remèdes à cette maladie..."
- —"Peut-être... mais je n'irai certainement pas," affirma nettement cette fois Verneuil, content de savourer jusqu'à quel point son refus réussissait à torturer à propos Lucas.
- "Vous refuseriez de venir? Non, cela n'est pas vrai... Vous n'aurez point cette dureté... C'est impossible?"

Comme Verneuil ne bougeait point:

—"Mais avez-vous même le droit d'agir ainsi?...

et envers un enfant encore... envers un pauvre enfant que vous pourriez sauver?" acheva-t-il. L'image exsangue de son petit Gérard... de Marcelle, seule là-bas, lui était revenue à l'esprit.

- —"Le droit", rétorqua Verneuil avec un dédaigneux plissement de lèvres. "Eh! bien, je le prends ce droit, si je ne l'ai point."
- "Misérable sans coeur" lui jeta Lucas exaspéré et s'avançant sur lui les poings crispés... "Sans coeur," gronda-t-il, hors de lui-même.
- —"Moins sans coeur que vous ne l'êtes vous-même, de Beaumont", répliqua à son tour Verneuil, tout en se garant. "J'aurais eu le coeur, moi, de me conserver les moyens de payer les soins réclamés par mon enfant... L'avez-vous eu, vous?..."

A la vérité, Verneuil n'obéissait pas à ce moment à un simple souci de gain. Il avait seulement d'instinct mis à nu, chez Lucas, le point le plus douloureux à meurtrir, et il répétait, comme s'il eut porté des coups de lancette: "L'avez-vous eu ce coeur-là? L'avez-vous eu?"

Lucas avait chancelé sous la justesse brutale de l'apostrophe. Sa révolte évanouie, sa tête courbée, il acceptait la condamnation. Et comme une bête blessée, qui ne cherche plus qu'à se terrer dans un coin quelconque, il avait tourné sur lui-même dans un gémissement de douleur. Car c'était vrai, hélas, qu'il ne lui restait rien, rien en poche.

Tranquillement, il ramassa sa casquette tombée dans l'emportement passager de la colère et avec un regard furtif et poignant qui demandait encore: —

Est-ce bien vrai que vous refusez?... il se glissa au dehors.

Désemparé, atteint jusqu'à l'âme par l'implacable rebuffade qu'il venait d'éprouver, il était retourné à son attelage abandonné au rebord de la route. Sans se décider à aucun parti, il était resté accoudé au timon de la charrette, le regard perdu dans les étoiles, comme si le secours désiré ne pouvait plus lui venir que de là.

Oh! les tristes heures, les minutes atroces pour les mères, que celles dont les secondes sont rythmées non sur le balancement monotone de la pendule, mais sur le halètement précipité d'une poitrine d'enfant. Combien de temps cette vaine chasse au médecin avait-elle duré? Une heure peut-être, deux au plus, et cependant elle avait paru interminable à l'esprit de Marcelle. Aussi s'était-elle redressée, délivrée subitement d'un poids qui lui broyait les épaules, en entendant le pas connu de Lucas sur le perron. Elle s'était précipitée à sa rencontre, mais s'apercevant que personne ne l'accompagnait:

— "Seul? Tu es seul... Et le docteur?" s'exclama-t-elle dans un sanglot étouffé qui lui avait brisé la voix.

—"Absent" avait sourdement répondu Lucas, en cherchant tout de suite d'un regard craintif à deviner l'état de son enfant.

L'espoir d'un secours efficace avait jusque-là seul soutenu le courage de Marcelle. Si, dans l'horreur de la nuit, penchée sur le souffle saccadé de son enfant, elle avait parfois tremblé, elle n'avait cependant pas eu peur. Mais voilà que semblable au naufragé, qui voit s'éloigner le flambeau sauveur auquel il adressait désespérément ses signaux de détresse, voilà que pareillement elle voyait s'éteindre la lueur de salut sur laquelle elle avait tant eompté!

Elle était retournée s'abattre au eôté du petit malade.

- —"Et tu n'as point couru ailleurs?... Chez Verneuil?" reprit-elle dans le silence, impuissante a se séparer de tout espoir.
  - -"J'y suis allé,... oui..."
  - -"Absent, lui aussi?"
  - -"Non", reprit Lucas.

Déjà relevée à cette consolante parole, elle persistait à arracher les réponses par bribes.

—"Et alors?... dis donc... parle..."

Lucas avait en effet résolu en route de ne rien relater à Marcelle du sauvage refus opposé par Verneuil. Ce n'était pas toutefois sa fierté blessée qui lui avait dicté cette détermination, Non. Sans colère contre personne, il s'était tout simplement jugé et condamné lui-même. Il se refusait le droit de se plaindre et de récriminer. Il expierait tout bas.

Mais en sentant de nouveau peser sur lui l'atmosphère morne de son foyer, entrer dans ses chairs les râles stridents de son enfant, lorsqu'il entendit les gémissement étouffés de Marcelle, il perçut que le châtiment n'atteignait point le coupable et que c'était en somme sur le pauvre petit qui agonisait sous ses yeux que retombait entièrement l'inhumaine hostilité de Verneuil.

Sans mentir, mais en mêlant à sa réponse le rictus de mépris écoeuré qu'il aurait eu pour peindre le triomphe brutal qu'un colosse aurait remporté sur un enfant, il ajouta:

- "Verneuil a refusé de venir."
- —"Il a refusé?... Je sais..." reprit avec amertume Marcelle, sans rien expliquer. "Il ne vous aime point, vous, les de Beaumont... Oh! le lâche... le lâche."

Elle avait enfoui sa tête sous les draps et s'était blottie contre son enfant comme pour mourir avec lui et ne plus rien voir, ne plus rien apprendre des laideurs et des hontes humaines que la vie ne cessait de lui dévoiler.

Lucas, lui, était resté debout, immobile, roulant sa pensée dans je ne sais quel vertige. Dans son angoisse d'approcher, il se contentait de suivre de loin, sur le coin de lit où se débattait son enfant, le mouvement d'ondulation des draps. Il pensait à la fois à Verneuil.

—"Le lâche!... le misérable lâche!" avait au bout d'un temps repris Marcelle à travers ses larmes désespérées et en échangeant avec Lucas un regard d'impuissance. Quant au petit Gérard lui-même, sa pâle charpente sans cesse soulevée et disloquée par la tension respiratoire, il avait pareillement promené un regard de détresse infinie sur les choses autour de lui, puis il s'était abattu dans les mêmes creux de

ses oreillers. Dans la nuit et le silence, tout cela était suprêmement poignant.

Lucas n'osait remuer. Il se tenait toujours debout, apparemment impassible. Mais en lui-même une voix le torturait; il entendait le bruit de galop de plus en plus précipité qui, de sa poitrine, montait lui heurter les tempes. Le condamné, qui dans sa soif d'existence rumine secrètement en lui-même s'il va étrangler son bourreau ou tendre docilement ses mains aux fers, doit avoir un peu cette attitude de mystère farouche.

Tout à coup, seisissant sa casquette, il s'était glissé en silence auprès de son enfant et l'avait embrassé au front au milieu des mèches moites; puis sans rien dire il s'était emparé d'une petite bourse, — dédaignée ct perdue dans les replis des oreillers - avec laquelle Marcelle avait au début tenté d'endormir les premiers accès du mal. Il s'en était emparé en tremblant, comme s'il eut commis une profanation. C'est que cette naïve petite chose c'était le trésor sacré de Gérard; l'inviolable dépôt, où, depuis sa première dent, il entassait et faisait tinter les gros sous et les pièces blanches que le grand-père de Beaumont, Yves, Marcelle, Lucas lui-même, y avaient tour à tour introduits. Avec la sorte de serrement de coeur que doivent éprouver, il semble, ceux qui dépouillent les mourants, les soirs de bataille, Lucas en avait retiré le contenu.

-"Que fais-tu?" murmura tout bas Marcelle in terdite

Lucas n'avait point fait de réponse, mais un geste

seulement, un geste implacable de la main et des épaules comme pour dire: — "Ne m'interroge point" et assourdissant ses pas il avait disparu par la porte de sortie. En entendant aussitôt sous la fenêtre un roulement rapide de roues qui s'éloignait, Marcelle comprit, et de nouveau elle se sentit plus forte. C'était bien vers le village, en effet, que Lucas retournait.

Allait-il éprouver un nouveau refus? Verneuil affichera-t-il sa même dureté sauvage? Non, Lucas s'était disposé à le supplier si humblement, cette fois, à lui offrir jusqu'aux pauvres gros sous de son enfant, s'il le fallait, qu'il saurait bien l'attendrir. Mais à mesure qu'il approchait, sa détermination de vaincre prenait une autre forme, se raffermissait en s'appuyant sur d'autres motifs... Eh! quoi, n'est-ce pas, personne n'a le droit de laisser sous ses yeux périr un enfant sans le secourir!

C'est le tintement douloureux de ces naïves petites pièces, presque volées, qui pardessus tout le poursuivait et l'aigrissait. Et lorsqu'il sauta de voiture pour tenter un nouvel appel, il sentit dans sa poitrine son souffle frémir comme dans un halètement de lutte...

Peut-être pour reculer le moment décisif; peut-être simplement pour deviner d'avance, à l'expression scule de la figure, la réponse qu'il allait recevoir, Lucas était resté debout à l'entrée de l'officine et, sitôt que Verneuil eut lui-même paru, il n'avait attaché sur lui qu'un regard tenace et pénétrant, chargé de toute l'ardeur de l'appel qu'il apportait.

Verneuil comprit sans doute la portée de ce regard,

car il répliqua tout de suite comme à une interrogation véritable:

—"Je vous ai pourtant déjà formellement déclaré, de Beaumont, que je n'irais point", et il fit le geste insultant de clore la porte.

Sans bouger, Lucas reprit d'un ton glacé, quoique très doux:

- "Verneuil, par pitié pour mon enfant, je vous demande de venir... Je le demande aussi pour vous, Verneuil, pour vous' répéta-t-il comme sous l'empire d'une résolution inflexible... "J'ai réfléchi en route. On ne laisse pas s'accomplir ce que vous projetez d'accomplir..."
- "Sont-ce des menaces?... Voyons, auriez-vous l'insolence d'ajouter des menaces?" répliqua Verneuil avec arrogance.
- —"Non, ce ne sont point des menaces; je n'ai ni le temps ni le coeur d'en faire. C'est un arrêt... Ce ton ne vous plait pas, je vois?..."
  - -"Non, et je ne le tolérerai certainement point."
- —"Vous me voudriez bien humble et bien rampant?... Mon Dieu! j'y étais prêt à ce rôle... prêt à me jeter à vos pieds... Je vous aurais donné cette joie froide de me piétiner; j'aurais tout enduré, car il est bien des humiliations qu'un père peut subir sans s'abaisser... mais tout de suite cette rebuffade que vous me jetez de nouveau au visage... Je pensais que depuis tantôt vous auriez réfléchi, vous aussi, Verneuil."
- -- "Allons, à quoi bon parlementer inutilement?" reprit ce dernier.

—"Alors c'est vrai, Verneuil, que tu ne visais qu'à me darder plus à fond en me reprochant tantôt mon dénûment?... Tu ne te souciais point du paiement de ta course, hein?... Tant mieux, tu m'épargnes un acte honteux; j'allais t'offrir le contenu de la petite bourse de mon enfant... Voyons, viens, Verneuil." Et de nouveau adouci il s'était avancé vers lui les mains suppliantes.

—"C'est inutile d'insister, vous dis-je, de Beaumont... Ne suis-je point libre à la fin?...Attendez

le docteur Duvert," acheva-t-il impitoyable.

—"Attendre?... lorsque mon enfant se meurt?... Je vous en supplie, Verneuil, venez tout de suite; venez avant qu'il ne soit trop tard..."

Mais voyant que Verneuil conservait toujours son même masque satisfait et dur, un sursaut de révolte subite le fit se cabrer lui-même contre sa propre attitude de prière. Il s'exclama farouche, ses rudes poings de laboureur tendus comme des massues:

—"A quoi bon supplier, en effet?... Les brutes, ce n'est pas par le coeur qu'on les prend... On les mène par le cou, comme les bêtes de nos champs."

D'un élan il avait bondi sur Verneuil et l'avait à la fois empoigné à la gorge et à la ceinture.

— "Suis-moi," lui hurla-t-il sauvagement, en l'entraînant comme il venait de dire.

Verneuil possédait de la vigueur et de l'orgueil. Il rugit à son tour en sentant ses talons crisser malgré lui, sur le plancher, ses doigts s'écorcher en vain aux murailles et aux meubles. Car ce n'était plus une main, mais une griffe féroce qui l'avait happé, le

tenaillait à la gorge, le tirait, le soulevait avec une force surhumaine.

— "Tu viendras, te dis-je, misérable, ou je t'étrangle", hurlait Lucas emporté par une véritable frénésie.

Verneuil avait tenté de résister à l'étreinte et il s'était accroché un instant au chambranle, mais la même griffe avait continué de serrer, de serrer impitoyablement, et l'avait tiré, arraché, hissé au dehors. Ses talons inertes avaient battu les marches du perron. In s'était mis à râler.

Lucas ne le voyait plus dans la nuit; il l'entendait seulement à travers l'obscurité. — "Viens, misérable!... Avance," répétait-il, se fouettant le sang. "Ah! tu râles?... C'est bon... je t'ai dit que mon petit Gérard râlait lui aussi, là-bas."

Au hasard, à travers les herbes et les sables de l'avenue, ses pieds labourant la terre, il l'avait ainsi traîné jusqu'à sa voiture. Ne sentant plus de résistance, il avait légèrement lâché prise, mais rien ne bougea; il desserra alors davantage les doigts; une masse, une loque pesante s'était simplement écroulée dans l'ombre.

— "Verneuil!... Verneuil!" lui cria de tout près Lucas épouvanté. Il se pencha sur lui et appela de nouveau: "Verneuil!"

Ni un mot, ni un souffle. Verneuil n'était plus qu'un cadavre.

Cela avait été pareillement sinistre le retour et la rentrée de Lucas au foyer. Après avoir longtemps rôdé comme un halluciné autour du logis, il avait à la fin en tremblant poussé la porte et plongé son regard avide à l'intérieur. Mais rien n'avait remué dans le petit lit; les creux et les replis des draps étaient demeurés inertes et froids comme découpés dans le marbre; plus de râlements non plus, plus de hoquets, rien qu'un silence morne traversé de longs sanglots étouffés qui faisaient mal à entendre.

Et alors comme si un ealme apaisant se fut tout à coup substitué à l'état d'hébétude et d'égarement où il se débattait l'instant d'avant, Lucas s'était coulé auprès de Marcelle et l'avait longuement étreinte dans ses bras, puis avec mystère:

—"N'en veux plus à Verneuil, Marcelle... Nous sommes quittes..."

#### XXVI

La stupeur avait été intense dans la région lorsque, le lendemain, l'on trouva dans les herbes de la route le cadavre de Verneuil tuméfié et portant encore, moulée dans les tissus de la gorge, l'empreinte profonde des doigts meurtriers. L'on eut dit que la main continuait invisible à pétrir et à triturer les chairs.

Il s'en était immédiatement suivi une traînée de commentaires et de conjectures plus ou moins étranges, plus ou moins vraisemblables. L'opinion avide s'était en même temps mise à rechercher, puis bientôt à désigner mystérieusement le eoupable. Quant aux femmes, mues par leur instinctive compassion, elles n'avaient entrevu que le côté sentimental du drame: ces deux amoureux, qu'elles avaient si souvent réunis dans leurs papotages, si tristement séparés tout à coup; et la brisure de eoeur qui allait s'ensuivre à leurs yeux dans l'existence de Jaequeline. "La pauvre petite", concluaient-elles alors avec sympathie, comme si elle eut été la seule à plaindre.

Chez les Duvert, le docteur était pareillemen atterré, autant par la mystérieuse nature du drame que par le désarroi douloureux qu'il soupçonnait exister au même moment dans l'esprit de sa fille et qu'il faisait mine de ne point percevoir. Souvent c'est là le pire tourment des pères de se croire tenus, en de telles circonstances et par secrète gêne de coeur, de ne rien laisser transparaître de leurs propres obsessions. De son côté, tout en poursuivant la conduite tranquille de son ménage, la vieille Marianne avait aussi longuement réfléchi, retourné et analysé la situation dans tous ses aspects. Jacqueline n'étaitelle pas, en effet, un peu son enfant et ne l'avait-elle pas de tout temps entourée de ses soins comme une véritable mère? Bien que rien, même en son temps lointain de jeunesse, n'eut en réalité jamais battu d'amour dans sa pauvre poitrine, elle s'était, malgré son inexpérience de coeur, formé de ce sentiment une conception très juste. Toutes les femmes d'ailleurs possèdent sur ce point une intuition spéciale presque instinctive. C'est pourquoi, en récapitulant les impressions confusément entassées dans sa mémoire, elle avait toujours trouvé dans l'attitude de Jacqueline un côté étrange, inexpliqué et mystérieux, qui démentait justement cette conception qu'elle s'était faite de l'amour vrai. Alors, aux bonnes voisines qui tristement s'attendrissaient en sa présence, s'empressait-elle de répliquer un peu aigrement, en corrigeant leurs doléances et comme pour mettre Jacqueline au-dessus des atteintes d'un Verneuil: "Ah!

mes bonnes dames, la Providence sait bien ce qu'elle fait, allez."

Chez Jacqueline elle-même, rien n'avait effacé l'expression songeuse et toujours un peu voilée de sa physionomie. Sa même mélancolie absorbée subsistait. Et comme on commençait, avec une persistance de plus en plus tenace, à mêler au drame le nom de Lucas, la pensée de Yves, de Marcelle, du père de Beaumont, — de tous ceux-là qu'elle chérissait, mais dans la vie desquels elle se retrouvait sans cesse comme un être malfaisant — cette pensée avait encore assombri et compliqué son état d'âme.

—"Ah! mon bon monsieur, la Providence sait bien ce qu'elle fait, allez."

Cette fois, c'était au docteur Duvert lui-même que Marianne avait jeté sa phrase énigmatique. Préoccupé de découvrir jusqu'à quelle profondeur sa fille était atteinte et dissimulait sa souffrance, souvent il interrogeait la vieille servante à son sujet.

- —"Oui, tu es de cet avis, Marianne?... Tu te consoles ainsi?... Pourvu que Jacqueline ne s'attriste pas trop amèrement... car avec son extrême sensibilité d'âme, vois-tu..."
- —"Mon Dieu! oui, je la plaindrais avec larmes si je partageais vos soucis et si je la croyais, comme vous, aussi véritablement éprise." Puis dans un brusque retour d'idées, après un moment d'hésitation:

   D'abord est-ce vrai ce qu'on raconte: le refus sauvage de Verneuil de secourir l'enfant mourant de Lucas?"

- —"Ce serait bien vilain, en tous cas," acquiesça distraitement le docteur.
- —"Car lorsqu'on ne met pas de coeur dans son métier, on n'en met point dans sa vie, n'est-ce pas?" appuya aussitôt Marianne, avide d'amener son maître à l'approuver.
- —"Tu n'as pas fait de pareilles réflexions devant Jacqueline, au moins?"
- —"Non, je n'ai pas osé. Mais qui sait si elle n'entretient pas le même sentiment."
- —"Je ne te croyais pas aux prises avec d'aussi bizarres idées, ma pauvre Marianne... Veux-tu me dire que Jacqueline n'aimait point Verneuil?"
- —"Depuis longtemps, en effet, je roule dans ma vieille caboche l'idée que Jacqueline n'acceptait pas en amoureuse, mais subissait en victime, comme une mystérieuse rançon, le poids des obséquieuses attentions de Verneuil. Comment? Pourquoi? A cause de qui? Je me le suis souvent demandé; j'aurais souvent désiré le demander à elle-même..."
- —"Tu te plonges dans le roman, ni plus ni moins, Marianne" répliqua en souriant le docteur Duvert. "Va, c'est le caractère si fermé de Jacqueline qui t'a évidemment mystifiée et déroutée... Je crains au contraire qu'elle ne souffre profondément en secret et c'est pour en découvrir le degré que je te poursuis parfois de mes questions... Il n'y a que les vieilles filles, crois-moi, pour s'imaginer qu'on puisse simuler l'amour."

Sentant qu'elle trahissait quelqu'un ou quelque chose, Marianne aurait voulu couper court à ce moment, mais pour atténuer un peu aussi la peine qu'elle voyait flotter dans l'âme de son maître, elle reprit:

—"Ah! mon bon monsieur, vous savez bien qu'il est des mots, de simples soupirs même qui dévoilent mieux l'âme que la plus eomplète confession. Pas n'est besoin d'une expérience spéciale pour en traduire le sens. Eh! bien, e'en est pourtant de semblables que Jacqueline tentait vainement de refouler et que je retrouvais à chaque instant sur ses lèvres frémissantes."

Comme elle s'apprêtait à quitter la pièce, le decteur la retint de nouveau doucement.

- —"Cette idée ne te vient-elle pas, ma vieille Marianne, parce que tu n'as jamais éprouvé grand attrait pour Verneuil? C'est vers Yves, je le sais bien, que te portait ton penehant?"
- —"Peut-être... Je ne contredis pas... Peut-être aussi que..." Elle suspendit sa phrase, avée un air de vouloir interroger à son tour, mais n'osant pas le faire elle disparut dans la pièce voisine.

# XXVII

Un long hiver avait passé sur les tragiques événements que nous venons de relater.

Les champs de la terre paternelle avaient de nouveau reverdi et, à travers les foins et les pommiers, on voyait s'agiter comme autrefois la laborieuse silhouette du père de Beaumont.

C'est que le pauvre vieux, incapable de se décider à laisser son ancienne ferme tomber entre des mains étrangères, en avait repris l'exploitation. Il lui semblait de plus qu'il ne s'acquittait que de son simple devoir. Car il se rappelait sans cesse ce sinistre soir d'automne où son fils Lucas lui était apparu avec une telle figure d'angoisse et de douleur que spontanément, sans interroger, il s'était exclamé en l'apercevant:

-- "Malheureux! C'est donc vrai que tu l'as tué!"

—"C'est vrai", avait tout droit répondu Lucas, en prêtant l'oreille aux bruits du dehors. Puis reprenant solennellement: "Et si je ne me suis point livré, crois-moi, vieux père, ce n'est pas que j'aie beaucoup à cacher... Marcelle dira tout d'ailleurs et l'établira s'il le faut... La justice, la vraie, ce n'est pas celle-là que je redoute; c'est l'aveugle justice des hommes qui me répugne et que je veux fuir. C'est pourquoi je venais vous conficr Marcelle et vous embrasser avant de partir."

- -"Partir, toi aussi, Lucas?"
- —"Oui, car pour l'honneur des de Beaumont, je ne veux ni d'arrestation, ni de prison, ni seulement sur mon épaule la main flétrissante de la police."
- —"Tu as raison", acquiesça douloureusement le père de Beaumont.
- —"Il m'aurait fallu vous quitter un jour ou l'autre d'ailleurs, et c'est peut-être un peu la Providence qui intervient aujourd'hui pour arranger plus vite les choses... Ah! ce Verneuil..."
- —"Et dans quel coin de pays projettes-tu de te réfugier?" murmura-t-il, avec la voix hésitante et tremblée des vieillards chez qui l'émotion a comme tout à coup barré la poitrine.
- —"Je l'ignore encore... Je sais seulement que je n'en pourrai jamais revenir... jamais..." répéta Lucas avec un regard qui révélait que à ce moment il cherchait à y fixer, pour la retenir éternellement, la dernière vision vivante de son père, de même que l'image confuse de tout ce qui l'entourait.
  - -"Et Marcelle?"
- —"Oui, Marcelle... Vous voyez, c'est encore elle, la pauvre, qui est la plus atteinte... Mais quand j'aurai trouvé dans quelque coin reculé un gîte secret où refaire ma vie, et où je pourrai à la fois ré-

pandre un peu de soleil sur la sienne, selon que je lui ai juré sur les lèvres glacées de son enfant, — je saurai bien l'en avertir et l'y amener secrètement... Je viens vous la confier en attendant... elle ne vous sera guère à charge, allez, vieux père... Comme toujours elle pensera d'abord à essuyer vos larmes avant de sécher les siennes..."

Ils étaient restés silencieux, égarés tous deux dans un chaos inextricable d'idées. Tout à coup il leur avait semblé entendre dans le lointain un bruit sourd qui se rapprochait, se rapprochait, sur la route pierreuse.

—"Embrassez-moi, vieux père," reprit vivement Lucas en s'arrachant à un cauchemar qui l'entraînait dans des abîmes sans fin... "J'ai confiance que vous me plaindrez toujours plus fort que vous ne m'accuserez."

Ils s'étreignirent alors longuement dans la nuit, sans proférer aucune autre parole.

Puis Lucas s'était dégagé doucement et, sans bruit, en amortissant ses pas dans les herbes, il avait disparu derrière une haie de l'enclos.

Ce qui pesait maintenant aux épaules du vieux de Beaumont, ce n'était point de manier de nouveau la charrue, de s'être remis à brandir la fourche ou la faulx, c'était, la journée de travail finie, de reprendre toujours seul le chemin du logis.

Dans l'âpreté du labeur quotidien, il s'étourdissait en quelque sorte à la besogne; il oubliait le vide morne qui planait autour de lui; mais, le soir, de ne plus voir personne des siens surgir, ainsi que naguère, des sommets des coteaux voisins, pour redescendre du champ avec lui, le long des fossés ou des haies, tout en discourant des choses de la terre... c'est à ce moment que toutes ses pensées noires venaient fondre sur lui.

Heureusement que Marcelle lui restait et que, en la retrouvant à la maison familiale, — disposant en hâte la nappe et le couvert, les lèvres tendues pour un accueil plein de tendresse et de charme enfantin. — il sentait aussitôt se répandre en lui comme un effluve passager des jours d'autrefois.

Quant à Marcelle elle-même, si elle portait toujours bien cuisante au coeur la trace des meurtrissures que la vie y avait faites, elle avait par contre pour la soutenir la jeunesse, c'est-à-dire tout ce qui s'y rattache d'espoir, de force et d'amour. A l'imitation des jeunes plantes que les orages ont tordues sur le sol et qui bientôt, de leur seule sève, se redressent sous le premier souffle vivifiant, elle s'était de même relevée, décidée à parcourir sa route jusqu'au bout.

...Jusqu'au bout, c'était là-bas son Lucas, qu'elle suivait sans cesse en esprit, qu'elle protégeait en lêve, de ses bras autant que de ses prières, contre toutes sortes de rencontres chimériques, et dont il lui tardait de partager le sort inconnu.

# XXVIII

Souvent, le dimanche, Jacqueline venait surprendre les deux pauvres désenchantés dans leur retraite paisible.

Du dehors, comme pour chasser quelque noir fantôme qui l'aurait poursuivie en route et auquel elle eut voulu barrer l'accès, elle jetait un cri d'appel joyeux et familier: Ohé! Marcelle! Et cela voulait dire: tu sais, il ne faut pas que je te trouve triste; il y a trop de soleil en ce moment; regarde comme je suis gaie moi-même... Il faudra aussi faire sourire le père de Beaumont.

Alors Marcelle jaillissait à sa rencontre, de l'intérieur du logis ou de dessous les arbres du jardin, les bras affectuesement ouverts, et avec une figure qui répondait: Je saisis bien, va; tu n'as pas tant que ça le coeur à la joie... qu'importe, essayons de nous leurrer et d'oublier. Et dans leur ravissement commun de se sentir réunies, elle parvenaient à tromper leurs pensées, à s'étourdir.

Chez le vieux de Beaumont, l'arrivée de Jacqueline répandait de même un adoucissement intérieur. En effet, depuis le jour où il l'avait vue pleurer avec lui, comme lui, à l'occasion du départ de Yves, il subsistait entre eux une espèce de complicité silencieuse, timide, inavouée. Sans réfléchir sur la nature des larmes qu'elle avait alors versées, il avait été touché de sa sympathie à l'égal d'une caresse accordée à son fils.

Cela lui causait même quelque gêne en sa présence. Et quand il la voyait arriver, il faisait mine de se retirer discrètement sous le prétexte de ne point troubler l'intimité de ses entretiens avec Marcelle. "Les vieux, c'est si peu amusant," émettait-il en souriant.

Mais Jacqueline l'interpellait doucement, l'attirait, le retenait par une allusion à l'abondance des moissons, à la belle tenue de son champ. Elle glissait une réflexon sympathique sur le compte de Yves, si loin là-bas, à la guerre... "En avait-il reçu récemment quelque nouvelle?..." Et alors c'était plus fort que lui, le pauvre vieux, il ne pouvait plus se dérober, content maintenant de tout dire, de s'épancher, et de l'écouter discourir surtout cette petite Jacqueline qui s'intéressait si sagement aux travaux de la terre, lui parlait toujours de Yves, lui donnait les derniers détails publiés par les journaux sur la marche et la fin probable de la guerre, lui rapportait les réflexions faites à ce sujet par son père, le docteur Duvert. "Ah! ils avaient été crânes, nos jeunes volontaires de Québec... à Paardeberg... à Blomfontein... partout, paraît-il."

Assis l'un près de l'autre, Marcelle et lui, ils l'écoutaient avec intérêt tous deux. Oh! de celui-là, de Yves, ils en pouvaient parler à l'aise au moins, prononcer son nom sans trop de serrement de coeur... il reviendrait peut-être... Mais de l'autre, Lucas, traqué ou enfoui ils ne savaient où, perdu à jamais pour le sol natal, ils n'osaient pas, ils n'auraient pas pu, quoiqu'ils en sentissent le pesant souvenir les poursuivre à chaque mot.

Et c'est ainsi que souvent des entretiens, qui allaient inopinément réveiller dans leurs esprits des pensées trop amères, s'interrompaient brusquement, mouraient sur les lèvres, avec la tombée inattendué de larmes silencieuses.

Un jour cependant, Jacqueline trouva le père de Beaumont tout épanoui.

Il tenait à la main une lettre qu'il venait de rapporter du village et qu'on lui avait remise au bureau de poste, après la messe. Il achevait de la déchiffrer. Il lisait à mi-voix pendant que Marcelle, debout tout près, suivait des yeux le manuscrit pardessus son épaule.

Et comme elle était de Yves, cette lettre, Jacqueline, en reconnaissant les timbres-postes exotiques, avait éprouvé un tressaillement subit.

Suspendant ausitôt la lecture des quelques lignes qui restaient, le vieux de Beaumont s'empressa de lui jeter joyeusement: — "C'est Yves qui s'en revient, vous savez, mademoiselle Jacqueline."

Il reprit à lire tout haut: "Vous les aimeriez en "somme, ces Boers. Ce sont des paysans et des "croyants à votre manière... des amoureux comme "vous de la terre et qui font aimer la terre. C'est "pourquoi j'ai toujours tremblé lorsque mon barbare "métier de guerre me commandait de participer à "la dévastation de leurs troupeaux ou de leurs mois- "sons... C'était tellement Rougeaud, la Caillette, "les avoines et les champs de chez nous... Je vous "retrouvais vous-même tellement dans ces pauvres "vieillards qui erraient affolés devant leurs fermes "en cendres... Non, vieux père, j'ai voulu que vous "n'ayez rien à me reprocher à mon retour, alors que "je vous raconterai tout...."

Et c'était ensuite en terminant "des amitiés pour Marcelle... pour Lucas — dont on lui avait caché le triste exil — pour les amis."

Oh! ce Yves qui allait revenir.

#### XXIX

Dans les premiers jours, le père de Beaumont avait senti sa tendresse paternelle seule frissonner à la nouvelle de l'arrivée prochaine de son fils. Il n'avait rien analysé au-delà de son retour au foyer natal. Yves allait revenir et cela avait suffi pour égayer les choses autour de lui... les arbres lui souriaient, les trèfles des près sentaient meilleur. Quoique encore seul quand le soir tombait, il ne s'attristait plus de son isolement, tant une réjouissante image l'accompagnait pas à pas; il allait maintenant allègrement à travers les cintres, ses outils de travail au bras.

Une pensée toutefois avait commencé à s'agiter dans son esprit et à le tourmenter: — "Qu'allait bien faire Yves au retour?..." Il s'en ouvrait souvent à Marcelle, le calme repas du soir terminé.

—"Si Yves voulait reprendre la direction de la ferme: abandonner ses anciens projets" risquait-il

doucement, avec un ton de lui demander ce qu'elle en pensait.

Mais la réponse, il la connnaissait cependant. Luimême se la faisait. Cet espoir — qui traversait parfois son esprit comme un mirage — de rattacher son fils à la terre, il le sentait à la réflexion de plus en plus improbable.

—"Non, tu n'y crois point, toi non plus, n'est-ce pas, Marcelle? En effet, ce n'est pas à l'armée, ni dans les camps, que s'avive le goût du sol... Après avoir manié les crosses polies des fusils, ça écorche sans doute trop les mains les rudes mancherons de la charrue." Il restait longtemps songeur.

Il se mettait ensuite à raconter ce qu'il avait fait pendant la journée... ce qu'il se proposait d'entreprendre le lendemain.

— "Et toi, Marcelle, à quoi t'es-tu occupée?... Jacqueline ne devait-elle point venir?" Puis d'une voix presque basse, mystérieuse: "Aucune autre nouvelle de Lucas?..."

Et alors, comme Marcelle répondait toujours par un long mouvement dénégateur et plein de tristesse de la tête, il passait à un autre sujet, afin de balayer tout de suite l'écho de sa question: "Ses vaches n'avaient pas donné grand lait depuis quelques jours... à cause de la chaleur, des mouches sans doute... Il l'emportait encore toutefois sur son voisin Lusignan de plusieurs livres... Quant à la moisson, il n'y avait que la "pièce du puits" de médiocre... tout le reste avait superbe apparence, ainsi que le verger ... Il l'amènerait voir ça, jusqu'à l'autre bout de la ferme, une prochaine fois qu'il attèlerait..."

Puis revenant à Yves sans s'en apercevoir, il se demandait s'il allait le trouver bien changé. Il s'attendait à le trouver bruni du moins, à cause du soleil brûlant d'Afrique, des longues marches au grand air.

—"As-tu remarqué, Marcelle, ajoutait-il, les réflexions qu'il nous communiquait au sujet des Boers? ...j'en ai été attemdri. Il n'aurait pourtant rien ressenti de ça, si son âme rurale eut été tout à fait morte... T'imaginais-tu ça que ces Boers de là-bas ce sont presque les "habitants" d'ici?..."

Et il se remettait de nouveau à penser.

-"Non, je le sens bien," reprenait-il tout à coup avec rancoeur, "on tend aujourd'hui trop de gluaux à nos jeunes paysans, selon que me le disait le docteur Duvert, on leur fait trop d'appels avec les mots de chemins de fer, de mines, d'immeuble, de spéculation, d'agiotage... "Emparons-nous du commerce, de l'industrie, des affaires!..." Les journaux et les orateurs n'ont que ce refrain,... par ce temps d'élection surtout, où il importe pour chacun des partis politiques d'éblouir, de montrer la fortune de plus près, de revêtir de succès illusoires tous les genres d'aventures et de risques... Alors, oui, Yves va mordre de nouveau à la magie des formules, au miroitement des utopies... le vertige va le reprei. dre... Son expérience, au Transvaal comme ici, a dû le convaincre pourtant qu'il est certaines entreprises d'affaires, des champs particuliers d'opération impossibles à soustraire à la poigne de l'Anglais."

- —"Vraiment, ajouta Marcelle, vous vous réjouiriez de le voir se livrer à la culture du sol?... Tant d'études inutiles qu'il aurait alors faites... Tant d'argent et de temps perdus..."
- —"Perdus?... Tu ne penses pas ainsi, Marcelle? ... Car si tu ne tournes pas ta baratte avec plus d'adresse que la femme de Lusignan, combien toutefois tu te juges supérieure à elle lorsque simplement tu la vois accourir à travers la boue du chemin pour te faire écrire ses lettres... Affaire de couvent et d'instruction cependant..."

Il se levait alors, arpentait un instant la salle basse et retournait s'asseoir un peu plus loin.

-"Mais quand donc arrachera-t-on notre race à cet errement traditionnel qui prévaut à peu près unanimement chez elle et qui nous tue encore plus qu'elle nous humilie, nous les industriels de la terro: l'inutilité d'une forte instruction chez l'agriculteur? ...Oh! l'on verrait vite l'emprise qu'ils donneraient à leurs compatriotes, le fertile sillon qu'ils creuseraient, dans la vie nationale encore plus profondément que dans le sol de leur province, les jeunes laboureurs qui penseraient à outiller leurs cerveaux et à porter leurs diplômes de bachelier, non à la médecine, ni au droit, ni à la Hamilton Powder Company, mais à la bonne vieille carrière agricole... "Perdus?" Tu répètes avec les autres? Loin de là; car n'y a-t-il pas dans cette voie, de même qu'en toutes les autres, des sommets à convoiter et à atteindre?...

Vois donc Cauron, chef de ministère à Québec...

Fécheur, également chef à Ottawa... De purs "habitants".

—"Oh! si jc me nommais Yvcs..." concluait-il en complétant tous bas son rêve.

Et comme pendant ce temps-là Marcelle, tout en l'écoutant distraitement, avait terminé le lavage de sa vaisselle, disposé les chaises le long du mur, fermé les volets, monté la vieille horloge branlante qui depuis peut-être un siècle faisait la garde dans son coin comme une sentinelle dans sa guérite... qu'elle avait enfin tout mis en ordre dans la maison, qu'il ne restait plus rien à faire, ils se mettaient ensemble à genoux pour leur prière du soir.

## XXX

Le docteur Duvert était descendu ce jour-là en souriant de l'ancien cabriolet à ressort avec lequel il faisait corps depuis au-delà de trente ans et qui — pluie ou soleil — lui servait de véhicule pour ses courses aux malades. Jetant les guides à son domestique, il avait allègrement escaladé le perron.

- —"Tous nos malades vont mieux ce matin, Jacqueline," s'empressa-t-il d'annoncer en pénétrant dans son cabinet, "et par surcroît de veine, je crois avoir sans le secours de la moindre lanterne trouvé, chemin faisant, un homme heureux: le père de Beaumont."
  - -"A cause du retour de Yves, je parie?"
- —"Tu le savais?... Il faisait si bon, de voir la rayonnnante fierté avec laquelle le vieux me montre t son fils l'accompagnant dans l'inspection de ses champs, que j'en ai retenu au coeur une véritable

allégresse. Il aura bien mérité en tous cas cette tardive consolation, lui que le sort acharné semble depuis quelques années traquer et accabler sans arrêt... Sa femme foudroyée en un clin d'oeil, tu te souviens? son fils Yves qui va porter aux balles boers ou à la fièvre jaune — à l'autre bout du monde — sa jeunesse découragée; cet autre, plus éteint aujourd'hui que sous une pierre tombale et qui, après avoir ruiné son foyer, gâché sa vie dans l'alcool, fuit la justice de son pays; son petit-fils Gérard, étranglé par le croup... et Marcelle abandonnée, et lui-même, le pauvre vieux, offrant le spectacle navrant de ramasser les morceaux épars de la terre ancestrale. et, de son souffle et de ses mains, de chercher à leur redonner une âme... "Quelle succession tragique d'évènements à subir pour une même famille!... N'est-ce pas, Jacqueline?"

- —"Il semble, en effet, que la justice n'est souvent qu'une dérision... ou mieux qu'elle n'existe pas du tout."
- —"Nous ne leur avons point, en tous cas, marchandé nos sympathies, à ces pauvres gens, et si nous eussions pu les garantir contre..."
- "Mais loin de là, l'on dirait que nous leur portons malheur," interrompit tout à coup Jacqueline, cédant à une obsession dont elle ne se sentait plus maîtresse.

Le docteur Duvert resta un instant déconcerté devant l'accent étrangement convaince de sa fille.

—"Ta sensibilité t'égare, ma pauvre Jacqueline; c'est à tort que tu laisses ta vision se troubler devant

les coups du Destin... Leur brutalité te déroute?... Ne t'ai-je pas toujours soutenu, petite, que les histoires truquées et menteuses des livres préparaient mal aux histoires de la vie?... Tu eommences tout simplement à voir l'envers des plans et des romans de "Bibliothèque rose" dont tu m'exposais toi-même si ingénûment la trame, il y a à peine quelque temps ... Te rappelles-tu?"

- —"Non, je ne me rappelle rien; je ne veux plus rien me rappeler," murmura Jaequeline avee un sourire contraint.
- --"Pourquoi dis-tu que nous leur portons malheur?... D'où te vient cette singulière réflexion?"

Elle resta hésitante, cherchant très vite dans ses idées coufuses une réponse propre à travestir le sens vrai des paroles qui venaient de lui échapper.

— "Vois donc: si tu n'eusses pas été absent... tu te serais rendu à l'appel de Lucas... tu lui aurais peut-être encore sauvé son petit Gérard?... Rien ne serait alors arrivé..."

D'un assentiment de la tête, le docteur Duvert avait paru lui donner raison.

Yves était en effet arrivé de la veille.

Depuis déjà plusieurs jours, le père de Beaumont guettait le courrier quotidien, se tenait à l'affût des nouvelles. Il avait vu par les journaux que le "Sardinian", qui lui ramenait son fils en même temps qu'un groupe considérable d'autres jeunes volontaires eanadiens, avait été finalement signalé.

-"Le navire est entré dans le golfe" annonça-t-il

avec joic, à Marcelle, un bon soir qu'il arrivait du village. Se basant sur les dernières dépêches, il s'était aussitôt mis à supputer mentalement les distances, un peu contrarié en lui-même à cause des réceptions officielles que l'on projetait, ici et là, et qui sans doute allaient entraîner des retards.

—"Il ne sera pas ici avant trois ou quatre jours", avait-il conclu amèrement, comme frustré dans ses droits et sa tendresse de père au profit d'étrangers.

Mais, à l'opposé de ses prévisions, son voisin Lusignan était accouru dès le lendemain lui apporter un télégramme dont on l'avait chargé en passant au bureau. Devinant tout de suite qu'il était de Yves, le vieux Beaumont l'avait ouvert avec empressement. Il lut: "Arriverai à Saint-Hilaire à cinq heures... express maritime... Vous embrasse tous. Yves."

Il avait pourtant été bien pur le sursaut d'allégresse qu'il avait éprouvé à la nouvelle de l'arrivée prochaine de son fils, mais il est si vrai qu'aucune joie humaine ne puisse naître ici-bas sans qu'une ombre ne s'interpose aussitôt et n'en altère la sérénité, qu'à l'heure où tous ses voeux allaient être satisfaits il sentit à la même minute un serrement peser sur sa poitrine: C'était à la fois l'appréhension cuisante d'avoir à annoncer à Yves le départ sans retour possible de Lucas et la stupéfaction que d'avance il imaginait sur sa figure.

Qu'importe, c'était à un de Beaumont, doublé d'un soldat, qu'il allait s'adresser et pour quiconque porte ces deux titres, avait-il fermement réfléchi, il ne pouvait y avoir matière à honte ou à mépris dans l'acte de fureur aveugle de Lucas... N'était-ce pas en somme son enfant qu'il avait vengé?... Il saura bien tout expliquer.

Raisonnant ainsi en lui-même, il était parvenu à refouler les soucis qui l'assiégeaient, et de nouveau il n'avait plus vu que son Yves descendant du train, la figure irradiée.

Aussi n'était-il guère plus de quatre heures, le lendemain, que déjà le père de Beaumont guettait l'arrivée du convoi.

—"Vous avez amplement de temps", lui avait en vain crié Marcelle au départ. Il s'était quand même hâté de se mettre en route, à cause de Rougeaud, dont il prétextait l'allure un peu lente, mais qu'il avait de préférence choisi parce qu'il le savait impassible comme un sémaphore, dans le voisinage assourdissant des gares.

Et maintenant qu'il arpentait fiévreusement la plate-forme, il pensait à cette même route qu'il avait parcourue l'an passé, à pieds cette fois, à côté de Yves qu'il accompagnait pour son lointain départ au Transvaal. Il en récapitulait les incidents: la séparation émue d'avec Lucas et Marcelle: le geste inattendu de Jacqueline et ce long regard d'adieu sur lequel il avait si souvent réfléchi plus tard, sans en rien dire; et puis la dernière et rapide pressée de mains à travers l'étroite fenêtre du wagon... Il ne s'était écoulé qu'une année depuis, néanmoins que de bouleversements Yves allait trouver...

Perdu dans ses réflexions, il sursauta en enten-

dant le tintamarre subit de l'entrée en gare de l'express. Fouillant aussitôt du regard chacune des voitures, il s'était embusqué à distance, l'oeil inquiet, épiant la sortie des voyageurs. Ces derniers commençaient déjà à s'éloigner, mêlés aux curieux ou entraînés par les eochers, lorsqu'il entendit:

—"Ah! le vieux père",, et il se sentit aussitôt étreint, presque soulevé, par la caresse de deux bras jetés serrés à son cou.

—"Yves", s'était-il éerié spontanément, en l'étreignait à son tour. "En uniforme?... C'est donc ça, pauvre Yves, que je ne t'ai nullement reconnu à la descente du train... Je t'attendais si peu dans cette tenue."

Impatient de l'avoir à lui, de l'arracher aux poignées de mains et aux interrogations dont certains amis, témoins de son arrivée, se préparaient à l'assiéger, il l'avait entraîné: "Viens, Yves."

- —"C'est vous, vieux père, c'est Saint-Hilaire, c'est la Montagne, que je revois enfin de nouveau," s'exclamait à tout propos Yves, en promenant son regard, comme pour mieux se convaincre de son retour et de sa présence. "Que je suis content de vous retrouver."
- —"Et moi done?"... Et il l'examinait affectueusement avec orgueil. "Tu es changé, sais-tu?... grandi, il mc semble, et grillé... Pour ça je m'y attendais, la mer, le soleil d'Afrique... L'esentiel c'est que tu nous sois revenu sain et sauf."
  - -"Tiens, Rougeaud!... il dure encore", fit Yves,

en reconnaissant le vieux cheval, immobile dans la cour de la gare.

Ils s'étaient tous deux installés dans la voiture et le père de Beaumont avait aussitôt fait claquer son fouet pour commander le départ.

C'est vrai que cette année de camp, de marches forcées et de grand air, avait produit un changement physique notable chez Yves. Son teint bruni, son visage durci par l'effort donnaient maintenant à sa personne entière une plus mâle allure. Il semblait aussi avoir retenu de son habitude de scruter les mouvements lointains de l'ennemi, et d'y faire face avec décision et élan, quelque chose de plus résolu qui le transformait. Ses mains pareillement, quoique toujours élégantes et souples, avaient acquis je ne sais quoi de rudesse nerveuse et ferme dans le maniedent des durs outils de guerre et dans le creusement précipité des tranchées.

C'était toute l'énergique prestance de Lucas, — tel qu'il apparaissait dans ses champs — que Yves rappelait tout à coup.

Le père Beaumont avait eu le temps de faire déjà cette constatation.

Il continuait de l'examiner avec admiration.

- —"Cela ne te coûtera pas au moins de quitter ton uniforme?"
- "Loin de là, vieux père... Il aurait si peu d'à propos d'ailleurs, sur les bords du Richelieu... Oh, mais il y avait d'autres genres de vêtements aussi là-bas. Souvent vous auriez cru reconnaître de vos

propres gens de Saint-Hilaire sous le costume burgher."

—"Oui, tu nous le notais dans une de tes lettres...

J'ai hâte de t'éntendre nous raconter tout ça."

Mais ce n'était pas de ces choses que Yves voulait aujourd'hui parler, car deux ou trois questions parurent se presser à la fois sur ses lèvres. Après un moment d'hésitation, il ajouta seulement:

- —"Vous aussi vous devez avoir beaucoup à me dire, n'est-ce pas?"
- —"Oui, beaucoup en effet, mon Yves... Si tu savais, mon pauvre Yves"... répliqua sourdement le père Beaumont, la pensée déjà pleine du souvenir de Lucas.

Sans le regarder, au seul tremblement de sa voix, Yves perçut que le moment douloureux qu'il appréhendait était déjà arrivé, et pour lui épargner le supplice des confidences, l'assurer tout de suite avec fierté que lui aussi ne condamnait pas, ne rougissait pas, n'avait personne à renier, il s'empressa de reprendre:

- —"Je sais tout... tout... Nous pouvons passer le front haut, vieux père... Lucas ne reste-t-il pas un homme de coeur aux yeux de ceux qui sont euxmêmes des hommes de coeur?... Se trouve-t-il quel-quelqu'un pour le blâmer?"
- "Tu sais tout, vrai?" avait murmuré le père Beaumont, dans un bégaiement attendri où se reflétait sa joie de scritir enfin s'évanouir le tourment si longtemps redouté: celui d'entendre jaillir des lèvres révoltées de Yves des paroles de condamnation et

de mépris à l'adresse de Lucas. — "Tu sais tout: Nous te croyions si mal placé là-bas, pour juger juste, que nous n'avons jamais osé t'en rien dire... jamais osé..."

- —"C'est longtemps après, par un numéro du Soleil qui se trouvait par hasard entre les mains de mon ami Larue, que j'ai tout connu... J'ai bien compris la raison de votre silence et pour ne point vous chagriner davantage j'ai feint moi-même de tout ignorer... Ce fut là constamment ma pire torture de refouler cruellement en moi le cri de solidarité que i'eusse tant désiré vous jeter."
- —"Quel brave coeur tu es demeuré, cher Yves... Alors, tu comprends, j'ai dû reprendre le chemin de la ferme abandonnée et l'exploiter de nouveau... Il ne fallait point qu'elle te quittât comme l'autre, sans que tu la revoies et que tu lui dises adieu, n'est-ce pas?"
- —"Sans lui dire adieu?... Vous songiez à vous en séparer," demanda Yves avec anxiété, cherchant à la fois du regard à s'orienter et à découvrir dans le renflement des coteaux le vieux toit familier.
- —"Non, ce n'est pas ce à quoi je songe, Yves... Je prévois seulement que mes deux pauvres bras, un peu déshabitués de la tâche, ne sauraient long-temps résister... et que..." Il s'arrêta court ne voulant pas laisser sa voix trahir l'émotion qui de plus en plus l'étreignait.

Ils avaient maintenant atteint le village ainsi que la petite église qui, discrètement enfouie dans un bosquet d'érables, projetait son clocher jauni vers le ciel.

Yves s'était tu pareillement, retiré au fond de sa pensée, car à mesure que Rougeaud avançait, unissant la cadence de son trot monotone à celle de la vague bruissante du Richelieu, il lui venait des choses et des lieux qu'il revoyait des impressions de plus en plus poignantes. Une insaississable silhouette était soudainement venue remplir sa vision. — Jacqueline lui réapparaissait partout, tantôt avec une expression de ravissement qui la transfigurait, tantôt comme accablée sous une suprême souffrance. Et ce fut avec le tressaillement de peur que l'on éprouve a cotoyer un précipice qu'il s'engagea dans la portion de route publique qui bordait l'avenue de la demeure des Duvert.

Ses fibres tendues, il se demandait si Jacqueline n'allait pas de nouveau jaillir à sa rencontre; s'il n'allait pas en réalité l'entrevoir à quelque coin de fenêtre. Alors comment contiendrait-il son émoi? Où trouverait-il, dans ses nerfs agités, la force ou peut-être mieux la simple fatuité — car il sentait sur ses épaules sa rude livrée militaire — de maintenir son sang-froid et de ne point se trahir publiquement par quelque explosion irrésistible d'attendrissement?

Par moment, il lui semblait que le vieux Rougeaud n'avançait plus, ralentissait à dessein son allure.

C'est à peine si Yves avait osé plonger furtivement un rapide regard à travers les arbres... Rien n'avait toutefois bougé, ni au dehors ni au dedans de la mason des Duvert. Une immuable paix y paraissait régner.

Sitôt la distance franchie, Yves avait immédiatement éprouvé une détente apaisante. La sensation qui lui restait était maintenant douce; il aurait voulu la prolonger:

- —"Et le docteur Duvert?... et mademoiselle Jacqueline?" ajouta-t-il au bout d'un temps, comme on revient à une pensée qui obsède. "Est-elle toujours la grande amie de Marcelle?"
- —"Oui, toujours... de Marcelle et de nous tous. Il ne nous est rien arrivé d'heureux ou de malheureux qu'elle n'ait aussitôt pris sa part de joie ou de tristesse."
- —"Je craignais que son amitié ne se fut refroidie à cause de..."
- —"Nullement... Sa sympathie nous est demeurée fidèle... à toi aussi, va, si j'en juge par le plaisir et l'intérêt qu'elle prenait à relire tes lettres... Cela t'étonne?... Il y a tant à démêler dans le coeur de cette petite", acheva simplement le père de Beaumont, en laissant les mots tomber lentement comme pour en prolonger l'écho sur l'âme de son fils.

A ce moment, ils étaient engagés dans la montée qui conduisait "chez eux" et alors d'entendre ces consolantes paroles et d'apercevoir à la fois, dans l'inclinaison des champs, la bonne terre natale, le toit chéri de la maison paternelle, avec au fond la montagne qui découpe éternellement dans l'espace ses mamelons géants, Yves avait senti un double frisson lui traverser les chairs.

La satisfaction du retour avait également empoigné Rougeaud, je suppose, car il marchait à présent grand 'train, avec de temps à autre un court hennissement qu'il lançait à ses compagnons de charrue occupés à paître dans les près avoisinants. Le père Beaumont le laissait aller, la guide abandonnée.

Yves, lui, assouvissait sa vue aux objets connus qui défilaient devant lui. Dans ce calme déclin du jour, il écoutait le chant adouci des oiseaux; il reconnaissait au loin les bois, "les sucreries", les maisons amies distribuées le long des routes, les granges qui émergeaient ici et là du sein des vergers.

Il venait en même temps d'apercevoir Charles Lusignan qui rentrait dans son étable avec une énorme brassée de foin fraîchement coupé, et il l'avait salué gaiement de la main.

Malgré tout, un attendrissement de plus en plus profond ne cessait de monter en lui, comme un flot prêt à déborder, car ce n'était plus l'haleine douce des choses respirées autrefois qu'il retrouvait. Et assis immobile à côté de son père, il restait grave, n'osait plus parler, tant la pensée de Lucas absent, du petit Gérard envolé, de Marcelle, de tout ce foyer en lambeaux qu'il allait dans un instant atteindre, l'envahissait douloureusement.

Lorsque la voiture s'engagea sur le petit pont familier qui précédait la maison elle-même, il se raidit spontanément pour se composer une expression sereine, dégagée, mais déjà Marcelle se précipitait à sa rencontre, trahie par sa propre émotion et impuissante à contenir ses larmes. Afin de ne pas jeter trop de noir sur la rentrée de ce pauvre Yves, elle avait espéré pouvoir dissimuler sa peine, se composer pareillement une figure placide, mais son effort s'était immédiatement brisé. Désemparée dès ses premiers pas, elle s'était abattue sur elle-même en sanglotant.

Et ce fut ainsi que s'opéra l'arrivée de Yves au foyer natal.

## XXXI

La soirée s'était-elle prolongée longtemps? Non; trop de misère matérielle et morale, avait envahi le modeste foyer durant les derniers dix mois écoulés.

L'atmosphère en était alourdie et chagrine en dépit de l'élément nouveau qui venait d'y pénétrer avec l'entrée de Yves. Lui-même n'osait parler. Sa propre émotion, la crainte de susciter par ses interrogations des visions lugubres, l'emportaient sur sa curiosité. Ses voisins, avides, on n'en doute pas, de revoir le grand voyageur, s'étaient abstenus de se présenter le premier soir; seule la nuit descendue de la haute montagne était venue mettre son deuil sur les personnes et sur les choscs. Elle était entrée et s'était logée librement au foyer comme unc amie, comme une complice consciente des pensécs et des sentiments qui les obsédaient tous. Et dans cc milieu assombri, les longs silences, les sanglots irrépressibles de Mar-

celle parlaient plus souvent et plus éloquemment que les paroles articulées.

Bientôt Yves comprit qu'il valait mieux, pour l'heure, mettre un terme à cette situation angoissante. Sous le prétexte de dépouiller son uniforme militaire qui l'enserrait depuis vingt-quatre heures, il exprima le désir de se retirer.

Marcelle alluma une bougie et les trois affligés, le père Beaumont en tête, montèrent lentement et silencieusement le fruste escalier qui conduisait à la chambre destinée à Yves, la même qu'il avait autrefois occupée.

Certes, elle n'était pas luxueuse cette chambre, mais Marcelle l'avait ornée de tout ce que, en la circonstance, elle avait pu réunir en vue de réjouir celui qu'elle aimait comme un grand frère. Quelques fleurs printanières; un portrait où, sous l'archaïque costume strié de lignes blanches, apparaissait le collégien de jadis; un autre portrait de Lucas et de Yves qu'aux jours de leur petite enfance un photographe ambulant avait fait très-beau, sinon ressemblant, en y mettant du carmin aux joues et de l'or au plastron; des vieux meubles de famille et, dans tous les coins, le pénétrant arôme du foin d'odeur que les mères canadiennes ont accoutumé de semer partout; bref, un ensemble d'objets inanimés qui palpitaient cependant, avaient tous leur histoire et d'où jaillissait un cortège de souvenirs que l'âme de Yves s'était mise à savourer pieusement.

Une fois seul, il était aussitôt retourné vers le naïf portrait qui les représentait, serrés l'un contre l'autre, Lucas et lui. En reconnaissant leurs mines d'enfaut, gauches et embarrassées, il n'avait d'abord pu retenir un sourire, mais quelque chose de poignant avait sans doute tout de suite pénétré son âme, car il avait tristement détourné son regard, son esprit absorbé dans je ne sais quelle songerie amère.

Son rêve — un rêve à yeux ouverts — ajouta encore à sa sensation en déroulant le film de son existence encore courte, mais si inégale et jonchée de débris.

Il dormit peu: Le coq matinal, les beuglements lointains des bestiaux, le concert des oiseaux saluant à leur façon le réveil de la nature canadienne, tout l'avait invité à descendre aussitôt le jour venu.

Au surplus, il lui tardait de visiter seuî, et sous l'empire de sentiments intimes, les abords de la maison et les dépendances familières dont l'enfant de la campagne, devenu homme et même homme des villes, revoit toujours avec un contentement inexprimable les recoins et les mystères.

A pas légers, son pied déjà réapprivoisé aux marches raides de l'étroit escalier qu'il avait si souvent parcouru autrefois, il s'était échappé sans bruit.

Hélas! ce fut pour constater à maints indices que l'oeil et la main du maître avaient pendant longtemps manqué d'exercer leur action réparatrice. Les "bâtiments" délabrés et veufs de leurs portes, les clôtures écrasées, le sol envahi par les hautes herbes parasitaires, ce désarroi général que l'activité diligente du père Beaumont, prisc par les besoins plus pressés de la terre elle-même, n'avait encore réussi à corriger,

tout lui criait leur abandon et l'implorait eomme un sauveur.

Il subit, en ee premier contaet avec la ferme natale, une emprise qui l'accabla, tel un cauchemar. Ce fut dans son âme eomme la montée étrange de mille sensations inconnues, la plainte suppliante de tous eeux de chez lui — disparus ou absents — dont il lui avait semblé reconnaître, ici et là, la trace lointaine ou les pas encore ineffaeés.

Après avoir erré quelque temps aux alentours, retrouvant un souvenir à chaque sillon, il s'était acheminé, l'oeil humide, vers la maison. Mais une voix l'avait interpellé; le père de Beaumont se hâtait à sa rencontre.

—"Viens, Yves... Il ne faut pas que tu restes sur cette vilaine impression. Tu n'as vu que le mauvais aspeet des choses... mes vieux bras n'ont pu suffire à tout, vois-tu?... Viens, ee sont les moissons, les pâturages, l'effort toujours fidèle et généreux de notrebonne terre qu'il importe de constater."

Désignant d'un regard l'étendue elle-même de la ferme, il l'avait entraîné doucement comme pour l'associer à son admiration.

Ils traversèrent les près, les bois de la "sucreric" pleins de chuchotements mystérieux, les plantureuses moissons dont les balancements ondulaient avec mollesse aux sommets des coteaux.

Le père battant la marche, il s'arrêtait avec orgueil à tout instant pour faire contempler à Yves telle pièce de céréales dont le rendement allait être prodigieux, telle autre, trop négligée par Lucas pour donner encore abondamment, mais dont la fécondite demeurait évidente. Puis il l'avait conduit dans les parcs verdoyants, parmi les chevaux de labours, au milieu des vaches laitières qui lourdes de lait ruminaient en clignotant de leurs grands yeux vagues.

Du point élevé qu'ils avaient atteint à ce moment, la vue s'étendait sur le Richelieu, embrassait les plaines endormies de Beloeil et de Saint-Basile. Yves reconnut les hautes cheminées de la Poudrerie qui se découpaient sur l'horizon et dont la fumée fuyait en flocons noirâtres. Repris par ses illusions éteintes, il demanda au bout d'un temps:

—"Je serais bien curieux de savoir qui me remplace aujourd'hui dans la direction du laboratoire?"

Sans répondre, le père Beaumont avait simplement ébauché un geste indifférent, suivi d'une contraction rapide de lèvres qui voulait à peu près dire: "A quoi cela te servirait-il? Tu as bon coeur de te préoccuper encore du passé."

Puis zigzaguant à travers les arbres, se courbant sous les branches abaissées des pommiers, ils étaient redescendus en longeant les vergers. Tantôt c'étaient des champs de blé d'Inde, tantôt des carrés de choux ou de patates qu'ils traversaient, mais partout une joyeuse et bourdonnante rumeur montait du sol généreux dont la fécondité s'exhalait par chaque tige.

—"Hein! penses-tu, Yves, combien elle a peu de rancune, la vieille terre de chez nous", répétait le père Beaumont avec ravissement.

Et après un brusque détour à l'angle du jardin, le toit familial lui-même, encore embué des vapeurs matutinales, avait réapparu soudain à leurs yeux. Comme d'une poitrine, il en montait une haleine impalpable et douce. Il sembla à Yves qu'il ne l'avait jamais vu sous un tel aspect de caresse, avec ce charme grave et pénétrant que la mousse successive des années paraissait avoir attaché à chacune des fenêtres, et un long soupir d'attendrissement lui serra le coeur. Il n'avait pas prévu que c'était là le sourire accueillant que tiennent en réserve les nids désertés.

Entre-temps, les voisins avaient commencé d'arriver.

Il en vint plusieurs, ses amis personnels, quelques amis de Lucas, les vicux voisins de la famille Beaumont qu'aucun n'avait délaissée dans son infortune.

Tous étaient désireux de connaître quelque chose de ces Boers opiniâtres que les journaux avaient popularisés. Yves avait hâte de leur apprendre que ces braves gens étaient des "habitants" semblables aux Canadiens: des idolâtres de la terre.

—"Comme nous, leur dit-il, ils cultivent le sol depuis près de trois siècles. Ils possèdent de vertes prairies et des pâturages sans fin. Leur figure respire le calme et la force que donne le contact journalier avec la terre. Je ne vous dirai pas combien de fois j'ai eu l'illusion de vous apercevoir, vous Lusignan et toi Rémi, au milieu des herbes touffues du veldt. Oh! cette guerre est une triste aventure; le soldat, quel qu'il soit, se prend à gémir en se constituant l'ennemi de ces fidèles fermiers. Ils vivaient heureux avec leurs moeurs d'un autre âge. Ils n'avaient qu'une crainte: la venue de l'Anglais. Et l'Anglais est venu. Il a construit des chemins de fer, bâti des villes, ouvert des industries et pour se compenser des grands biens qu'il leur apportait, il a exploité à son bénéfice leurs mines fabuleusement riches d'or et de diamant. Mais il leur a laissé le sol dans lequel ils se sont tenus enracinés. C'est dans ce sol qu'ils trouvent le bonheur et qu'ils ont puisé l'héroïsme avec lequel ils ont lutté.

Yves ne révéla point comment se fit, en sa conscience et ses aetes, l'accord de son serment de fidélité à ses chefs avec son admiration pour les ennemis qu'il avait cu à combattre.

Ce qui resta de ses paroles, ce fut, dans l'esprit des auditeurs, un amour plus profond du sol qui peut faire germer de tels héros et, en son propre esprit, un attrait plus prononcé pour la vie rurale si propre à les aeliever.

Le père de Beaumont l'avait écouté avec émotion. Lui qui était né au bruit du canon de 1837, dont le père avait fait le coup de feu contre l'Anglais, qui avait véeu dans cette paroisse de Saint-Hilaire dont chaque famille avait fourni un fils à la bataille de Saint-Charles, en attendant de l'enrôler pour la lutte paeifique de la terre, il avait suivi Yves avec un véritable orgueil dans son récit. Il aurait souhaité que toute la paroisse, que les deux rives du Richelieu entendissent le soldat du Transvaal se joindre ainsi à l'employé de la Poudrerie pour proclamer la justesse de la thèse qu'il avait toujours intérieurement

soutenue: Arebouter avant tout sur le sol l'essor de notre race.

C'est pourquoi, le lendemain, il s'était empressé de lui proposer de deseendre au village après le dîner.

- "Fort bien, fit Yves, avec joie. Il me semble que je n'ai pas marché à mon gré depuis un siècle; je me sens des fourmis dans les jambes."
- "Tu n'ajoutes pas en même temps une piqure au eoeur?" reprit le père Beaumont avec un sourire compliee destiné à lui démontrer que, après son départ, il avait découvert et analysé des secrètes angoisses de sa vie.

Et eomme Yves restait décontenancé, il avait ajouté pour l'encourager aux aveux:

—"Tu n'avais pas prévu, en t'enfuyant là-bas, que les eanons boers ne tonneraient pas eneore assez fort pour t'assourdir le eoeur?... Car il a eontinué tout de même de battre, n'est-ce pas, mon Yves? Et qui sait, peut-être simplement à l'unisson de celui de Jacqueline..."

En l'écoutant dire, Yves avait éprouvé un épanouissement subit de toutes ses fibres intimes. De savoir son seeret partagé lui avait tout à coup enlevé des épaules comme un pan de roc écrasant. Il resta un instant sans voix, ses mains seules cherchant dans une affectueuse poignée à traduire sa reconnaissance.

—"C'est bon, mets ton uniforme, il te va bien. Nous irons ensemble saluer le docteur Duvert," acheva le père de Beaumont.

Le docteur les attendait. Quelque ehose lui avait

annoncé leur présence au premier coup de la sonnette. Il se porta vivement à leur rencontre.

-"Oh! brave soldat, et vous le père, comment allez-vous tous deux? Ce gaillard que j'ai mis au monde, le voilà devenu un héros. Mais dis-moi tout de suite, n'as-tu pas hésité certaines fois à faire feu sur ces paisibles burghers? Pour moi, la main m'aurait tremblé, car j'ai appris à les aimer. Leur résistance m'a conquis. Paul Kruger, Botha, Joubert — presque un Canadien — restent grands dans leur défaite à l'égal de Roberts et de Baden-Powell, leurs vainqueurs. Cette tache de sang sur la terre d'Afrique ne s'effacera pas du souvenir des populations et je me demande de quel côté inclinera la balance de l'histoire impartiale. C'est un peu, beaucoup, notre propre histoire, vois-tu? Est-ce que nous avons perdu, nous, dans le sentiment public, et même en l'esprit de nos vainqueurs, par nos équipées de 1837 et de 1838?

Le docteur ne savait plus se taire une fois engagé sur ce thème longtemps médité.

Yves avait à peine interposé quelques courtes paroles d'assentiment, quoiqu'il brûlât tout le temps du désir de remercier et d'interroger à son tour. Mais, des phrases qu'il avait retournées en route, aucune ne parvenait maintenant à s'échapper de ses lèvres.

Pendant qu'il écoutait distraitement le docteur discourir, un autre son avait commencé de vibrer dans son esprit et c'était l'accent de cette voix, muette, sans timbre — la même qui sous les arbres du chemin s'était si douloureusement brisée dans l'adieu du dé-

part — qui l'accablait de plus en plus et le reportait tout à coup à sa même gêne sauvage d'autrefois.

Il se rendit compte cependant de l'anomalie de son attitude. Lui et les siens étaient redevables d'une reconnaissance trop vive envers Jacqueline pour qu'il n'y fit point une allusion sympathique. A la fin, il se risqua timidement:

- —"Mádemoiselle Duvert, comment se porte-t-elle? Les touehantes bontés qu'elle nous a prodiguées à tous, ainsi que vous-même, docteur, m'ont profondément ému et croyez bien que..."
- —"Oh! Jaequeline? mon "assistante" toujours active, toujours dévouée, un peu concentrée parfois dans la solitude où nous vivons. Viens donc, Jacqueline... viens saluer notre aventureux Yves... peutêtre t'apporte-t-il de là-bas le plus intéressant chapitre du roman que tu élaborcs?" acheva-t-il dans un rire narquois.

Jacqueline n'était pas loin. Les paroles ardentes de son père l'avaient renseignée, dès les premiers mots, sur la qualité des visiteurs et son coeur n'avait pas tardé à bondir en petits galops précipités.

Mais il y avait encore pour la renseigner la vieille Marianne, accourue toute fière et surrexeitée auprès d'elle, et qui, reluquant de derrière un paravent, lui soufflait avec insistance à voix basse: —"Oui, c'est Yves... C'est Yves qui est revenu... Va donc, Jaequeline... va donc."

Jacqueline fit un effort et entra prête à manifester son eontentement par le geste amical de la main tendue. A la vue du beau militaire qui, brusque comme un ressort, s'était levé, et s'inclinait maintenant sur sa main, une flamme de tendresse admirative avait rapidement traversé ses yeux. Mais aussitôt ses traits se détendirent et d'un large regard elle enveloppa Yves comme pour fouiller tout de suite ce qui lui restait encore au coeur d'ardeurs vivantes ou éteintes. Se raidissant dans un sourire forcé, elle s'était assise palpitante.

—"Et oui," fit aussitôt la verve inlassable du docteur, "le voici, ce revenant d'un autre continent, d'un autre hémisphère, et nous le garderons pour toujours. N'est-ce pas qu'il n'y a rien, sous la calotte des cieux, de plus attirant, de plus enchanteur que la petite campagne de chez nous, avec sa rivière, sa montagne, ses vergers, ses champs, ses actifs "habitants" et qu'il fait bon de revenir dans ce charmant milieu?"

—"C'est une confession que vous me demandez, docteur? Eh! bien', continua Yves, ému par la présence de Jacqueline, "je confesse que vos sentiments sont devenus les miens. Etant enfant je répétais, sans comprendre le sens caché des mots, la naïve complainte dont grand-mère Beaumont accompagnait toujours le ronflement de son rouet: "Rendez-moi mon beau pays, mes bois, ma liberté." Plus tard, à l'usine, dans le laboratoire qui a trahi mes ambitions tout en me procurant une expérience et des connaissances qui me consolent de mes échecs, je chantonnais le même refrain sans y mettre beaucoup plus de conviction. Mais là-bas, à travers les nostalgiques visions que me renvoyaient les êtres

bénis d'ici, je l'ai crié à tous les échos. Je l'ai crié aux ondulations du veldt immense, aux rives de la Tugela, aux murs de Ladysmith, aux oiseaux voyageurs que l'hiver méridional chassait vers ma patrie. et aujourd'hui, que je me revois en possession de ces biens que j'avais follement tenté de fuir, il me semble que cette fois le bonheur cherche lui-même à me retenir."

Il finit en se tournant vers Jacqueline, commupour la prendre à témoin et lui faire hommage de son uniforme, de ses aspirations scientifiques et industrielles, de tout son passé instable dont il s'apprêtait à faire le sacrifice.

Ni Jacqueline, ni le père de Beaumont n'avaient encore ouvert la bouche.

Elle, parce que, à la sensation première qui l'avait si fortement émue en entrant, avait aussitôt succédé le tourment de coeur qui la torturait constamment: cette indifférence menteuse que son honneur et sa délicatesse héroïque de femme semblaient lui commander implacablement d'opposer, comme une impénétrable barrure, au touchant amour de Yves.

Lui, le père Beaumont, s'était pareillement tu parce que les paroles de Yves l'avaient reporté à trente ans en arrière. Ces sentiments, il les avait éprouvés, il les avait vécus dans la joie jusqu'au jour où l'infortune les avait assombris sans les effacer. Et d'entendre son fils lui révéler un autre lui-même, d'espérer de le voir se disposer un jour à le prolonger pour ainsi dire, dans sa lignée aussi bien que dans sa carrière de travailleur de la terre, cela avait en-

chaîné sa langue et l'avait tenu dans une profonde méditation muette.

Il ne sortit de son silence que pour prononcer:

- —"N'abusons pas de l'accueil bienveillant de monsieur le Docteur."
- —"Permettez-moi de revenir," ajouta Yves à son tour en lui pressant la main. "Vous m'avez fait du bien."
- —"Oui, revenez, nous causerons encore. Je connais parfaitement la campagne que vous avez menée. Un compagnon d'armes ne saurait vous en entretenir mieux que moi."
- —"Au revoir, monsieur Yves", prononça Jacqueline à son tour, lentement, comme si elle eut cherché à retourner dans son esprit le sens de cette invite.

## IIXXX

Tout en gardant une distinction de langage et de tenue qui trahissait sa situation passée et ne s'accordait guère avec les frustes besognes qu'il se mettait en frais de remplir, Yves se plaisait à revêtir la blouse du paysan et à accompagner son père dans ses multiples travaux des champs.

Au début, il y avait été entraîné par sa seule tendresse filiale, par l'obligation qu'il se sentait de remplacer l'absent: ce frère Lucas dont il retrouvait sans cesse les souvenirs rivés à chaque objet et à chaque recoin de la ferme. Aussi lorsque le matin, il entendait le vieux père se préparer silencieusement pour la tâche quotidienne, il ne pouvait se résoudre à le laisser partir seul pour les champs. Précipitamment, il endossait lui aussi sa livrée de travail: une blouse laissée par Lucas et un grand chapeau de paille: —"Attendez-moi, père" lui criait-il, et il le rejoignait en courant.

Plus tard, cela avait semblé comme si le goût luimême de la terre l'eut repris; il ne mettait plus aucun effort dans ses résolutions de travail; il ne lui coûtait plus de se lever avec l'aurore. Peut-être enfouissait-il encore dans quelqu'une de ses poches un livre, un numéro de journal quelconque, mais c'était simplement pour y jeter un coup d'oeil hâtif en se reposant, la dînette finie, enfoui dans l'ombre creuse de quelque épaisse veillotte.

Puis finalement, c'était devenu presque un attrait. D'acord avec son père, plus les javelles étaient drues et lourdes de grains, plus il s'en réjouissait. Il mettait maintenant de l'âme dans son rustique labeur. Il ne pensait plus à la Poudrerie, ni aux fabriques des villes, ni aux diverses positions qu'il avait si souvent convoitées autrefois. Les offres d'emploi que publiaient les journaux le laissaient indifférent.

Quoiqu'il ne s'y arrêtât pas encore entièrement, la terre était, après Jacqueline, ce qui lui tenait à présent le plus l'esprit.

Certes, oui,... "après Jacqueline"... car lorsque, au cours du travail exécuté en commun, le père de Beaumont, discourant au hasard à la manière des paysans dont la pensée se replie sans cesse sur les choses qui seules les préoccupent de plus près, abordait tout à coup la louange des Duvert, Yves le laissait dire sans s'interposer autrement que d'un mot, d'une interjection, comme une simple amorce jetée

à la conversation, et le pauvre vieux mordait en effet, fier de s'épancher à fond.

—"Tout le monde est bon pour nous dans cette maison... On se croirait de la famille... Si tu avais une soeur, je crois qu'elle ne me serait pas plus chère que cette petite Jacqueline... Lui-même, le docteur, s'intéresse jusqu'à nos moissons. "Votre récolte sera bonne" m'a-t-il crié, en manière de salutation amicale, l'autre jour, en passant... C'est qu'il a l'âme rurale et qu'il descend comme nous d'une lignée de semeurs de blé... Ah! ce n'est pas dans cette famille qu'on voudrait rougir de la terre ou de ceux qui l'ensemencent... Tu ne dis rien, toi?..."

Yves ne disait rien, en effet, mais seulement d'entendre son père rappeler la fière admiration que les Duvert entretenaient pour la vie des champs, il sentait en lui-même que les liens qui l'attachaient à la terre se resserraient de plus en plus fortement.

Un matin, en tapinois, comme pour une ruse d'écolier, Yves s'était levé le premier.

Le grand calme serein de la nature et le soleil, qui déjà commençait à discrètement traîner son lumineux pinceau sur le sommet des choses, l'avaient inondé et comme attiré. Puis il y avait aussi le champ de javelles — que, le soir précédent, il avait laissées toutes couchées les unes auprès des autres, offrant ainsi l'image du moutonnement des vagues du Richelieu — qu'il lui tardait de mettre en meules, avant que le soleil ne dardât trop vivement les épaules.

Sans éveiller Marcelle, il avait en silence préparé

le petit déjeûner frugal ainsi que le cruchon d'eau vinaigrée que, en vue de l'ardente soif prochaine, les travailleurs des champs emportent d'ordinaire avec eux et réussissent à conserver frais tout le jour en l'enfouissant sous quelque javelle épaisse. fourche à l'épaule, il allait prendre "le large", lorsque le père Beaumont, inquiet lui aussi du sort de sa récolte entièrement fauchée et à la merci des éléments mauvais, — à l'époque des moissons, le paysan n'a qu'une défiance: la venue de l'orage, - apparut sur le perron, anxieux de scruter plus profondément l'horizon lointain. Une émotion joyeuse et suave vint aussitôt illuminer sa figure en apercevant à la fois Yves et le soleil, le soleil et Yves, déjà levés tous deux, et prêts, chacun à sa manière, à participer à la longue et rude tâche de la journée.

Après une pause où perçait son ravissement, le vieux de Beaumont demanda:

- —"Comme ça, tu nous aimes toujours? j'entends, tu aimes toujours la vie des champs?"
- "Comment se soustraire à cette emprise," répliqua Yves, "par des matins pareils à celui-ci, où l'odeur de la terre semble écarter les rideaux des fenêtres et venir nous baigner jusqu'aux os?... Je m'étais proposé de vous jouer un bon tour", fit-il ingénûment... "Vous auriez été mystifié, n'est-ce pas, de me trouver rendu au travail avant vous?"
- —"Mais tu vois," selon que Lusignan le répète souvent avec orgueil à son garçon: "Le bonhomme est toujours le bonhomme," acheva-t-il d'un ton enjoué. . . . Allons, viens. . . "

Et dans la rosée qui perlait à chaque pointe d'herbe, ils s'étaient éloignés, coude contre coude, comme deux camarades.

- "Sapristi! moi qui voulais recommander à Marcelle de ne pas manquer de nous apporter du bléd'Inde rôti", fit tout à coup Yves, une moue gourmande aux lèvres, mais son père ne l'avait pas entendu. Il se contenta de reprendre au bout d'un temps de silenec:
- —"Tu ne soupçonnes pas, mon enfant, combien ton entrain me charme et me fait espérer encore de beaux jours... Tu es bon et je te bénis."
- ...Le père de Beaumont venait, cette fois, de se convaincre que la terre triomphait enfin dans le coeur de Yves.

## XXXIII

Yves cut bientôt renoué amitié — avec tout ce qui s'y rattachait de réminiscences joyeuses — avec ses anciens camarades d'école, de catéchisme, de veillées champêtres, que, au cours de ses études et de sa récente campagne militaire, il avait plus ou moins perdus de vue. La mort en avait déjà moissonné quelques-uns; d'autres, à son exemple, de Saint-Hilaire et des environs, avaient déserté la terre natale, mais la plupart avaient repris avec amour le sillon abandonné par leurs pères et étaient devenus à leur tour des chefs de maison.

Tous se réjouissaient de son retour à la terre et se sentaient grandis par sa présence en leurs divers cercles. Il devint bientôt leur conseiller et ils le consultaient sur mille choses.

Sans s'en douter, sans le rechercher, mais non sans quelque sentiment de fierté à cause de Jacqueline, Yves, que sa culture intellectuelle mettait constamment en relief, eut bientôt pris rang parmi les principaux citoyens de la paroisse.

Un incident fortuit le mit tout à fait en évidence.

A ce moment-là, il y avait forte agitation dans le comté de Rouville à propos du choix d'un représentant au parlement. Tous les partis étaient surchauffés. Yves n'avait pas encore eu l'occasion d'analyser le conflit d'idées et de programmes qui les divisaient en apparence si profondément. Sur ce point, son éducation ne tenait en réalité qu'en quelques chapitres d'histoire, certains débats retentissants dans les assemblées délibérantes et peut-être plus exactement en de courtes réflexions politiques, — portant plus sur les événements et les hommes que sur les idées, — qu'il avait parfois entendues tomber des lèvres de son père ou du docteur Duvert seus une poussée quelconque d'enthousiasme, de colère ou de mépris.

Or, comme un embaucheur était venu, un bon jour, l'inviter à assister à un comité qui devait se tenir, le soir même, dans l'école du Brulé, il avait accepté l'invitation avec une joie mêlée de curiosité.

Car c'était un spectacle nouveau pour lui que ces réunions de paysans, en des coins reculés, où s'ébauche, se discute et souvent s'achève le triomphe de quelqu'inconnu de la veille, qui le lendemain sera le chef, le meneur, l'idole d'un pays ou d'une race, et qui, de sa voix comme d'une pique rougie à blanc, saura pendant une époque entière parfois les remuer jusque dans leurs couches les plus profondes.

Yves s'y était rendu à pied, en compagnie de son père et de son voisin Lusignan hélé au passage.

A son entrée dans la salle, déjà grise de la fumée des pipes, un mouvement de curiosité satisfaite se dessina dans les rangs des électeurs qui l'avaient précédé. Tous s'empressèrent de lui faire fête à titre de recrue précieuse.

-- "Bonsoir, Yves... Par ici, Yves..." lui jetaient les amis, de chaque coin.

—"Tiens, c'est Yves... le fils du père de Beaumont... celui qui revient de la guerre... Un beau gars..." échangeaient à mi-voix les autres assistants entre-eux... "Est-ce vrai qu'il doit reprendre la ferme paternelle?... Et capable... instruit... C'est le vieux qui va être content, n'est-ce pas?..."

Contre son gré, Yves fut poussé aux premières places.

Entretemps, l'orateur d'occasion faisait office de placier, prodiguant des poignées de mains et d'obséquieuses politesses aux arrivants, offrant un égal bon accueil aux *chefs de rang* des divers partis politiques.

- "Pour quel candidat, votre assemblée?" lui jeta, du fond de la salle, Isa Gauthier un peu agacé de son manège équivoque.
- —"Oui, quel parti, quelle politique venez-vous défendre devant nous?" interpella un autre.
- —"Je n'ai jamais défendu qu'une politique vraiment canadienne," risqua l'interpellé, sans se compromettre encore.

Dans l'assemblée, très nombreuse et grimpée jus-

que sur les rebords des fenêtres, on commençait ainsi à chuchoter et à s'agiter; car dans l'individu qui avait convoqué la réunion, plusieurs affirmaient reconnaître un simple charlatan d'élection, une espèce de spéculateur en immeubles qui, pour mieux harponner les gens et les entraîner en plus grand nombre à écouter son boniment, s'était adroitement avisé de tirer parti de la fièvre politique alors régnante.

On en fut vite convaincu lorsque, harcelé par les apostrophes et les interpellations, il se décida à développer son programme.

—"Messieurs," dit-il aux libres et intelligents électeurs de Rouville. "Vous désirez savoir quelle est ma politique? Il n'y en a pourtant qu'une aujourd'hui, c'est celle que vous recherchez en vain vous-mêmes et que je vous apporte; le moyen de vous enrichir, sans durement peiner à chaque heure du jour comme vous le faites et comme vous préparez vos fils à le faire."

"Une ère de prospérité aussi nouvelle que généreuse s'ouvre présentement à votre activité. Montréal, la métropole du Canada, grandit à vue d'oeil. Les chemins de fer, la navigation y apportent des richesses inouies. Des industries de toutes sortes couvrent son territoire, débordent sur la campagne voisine et bientôt envahiront toute l'étendue de l'He."

"Du sud au nord, de l'est à l'ouest, les usines montrent leurs hautes cheminées et font entendre le cliquetis harmonieux de leurs machines, alors que vous restez endormis sur vos mornes fermes, sans paraître percevoir qu'il faut des bras et des mains pour de si nombreux besoins."

"Les pays étrangers nous envoient des milliers d'ouvriers. Déjà ils remplissent de superbes emplois, en même temps qu'ils gonflent d'argent leurs goussets et s'emparent des terrains... Mais c'est à vous, jeunes gens vigoureux de la campagne, que ces biens sont dûs en premier lieu. Ils vous sollicitent, pendant que vos terres stériles et ingrates épuisent sans profit vos forces et ne vous offrent aucun contentement."

—"C'est assez correct, ça," ne put retenir Isa qui sentait renaître en lui son même levain d'amertume contre la terre... "Envoyez."

"Venez, la fortune vous attend. Cette invitation, je l'ai fait entendre dans plusieurs paroisses des vallées du St-Laurent et du Richelieu - à Varennes, à Verchères, à Beloeil, — et l'on est venu en foule. Je la réitère ici avec une foi plus convaincue. Venez; il y a encore des lots à acheter; j'en possède moi-même un grand nombre... Plusieurs m'ont été arrachés des mains par des étrangers, mais c'est à vous, ô mes chers compatriotes, que je réserve les plus avantageux."

—"C'est pas vrai," cria quelqu'un... "Parlez-nous politique," lança un autre.

"Venez, l'avenir est à l'industrie, à la finance, aux affaires. La terre a fait son temps ici... Et à ceux qui me demandent de traiter de la politique, je répondrai qu'aucune question n'est plus importante que celle que je vous expose. Elle constitue la politique du jour, la politique vraiment canadienne et

nationale que tous les gouvernants, les hommes d'affaires et les candidats s'empressent d'applaudir, ear c'est par elle que nous atteindrons l'influence et les emplois qui nous sont dûs parmi les populations de notre Dominion."

—"Politique de suicide," avait proféré tout haut, un goût de terre fraîche à la bouche, le vieux de Beaumont. Il avait en même temps promené lentement sur la foule un douloureux regard où couvait son impuissance indignée de paysan à ne pouvoir riposter à l'insulteur, le regard de quelqu'un qui, les mains liées, aurait vu outrager sa mère.

Bégayant, il avait tenté de trouver des mots, lorsqu'une voix nerveuse, avec l'accent oppressé que donne un saisissement trop vif, traversa l'air:

—"La première richesse d'un pays et sa principale force, — les balles boers me l'ont démontré — e'est la terre."

Cette vérité incontestable répondait si bien à la pensée des auditeurs qu'une salve spontanée d'applaudissements éclata dans la salle.

—"Comment, jeune homme," reprit décontenancé, le charlatan politique sous lequel se cachait l'embaucheur. "Vous en êtes encore là? L'expérience vous a alors bien mal renseigné. Regardez donc autour de vous. Où est la richesse? Où est la puissance? Où est le bonheur? Est-ce chez vous, agriculteurs? Je maintiens que nous avons tous le devoir de tenir un rôle dans la confédération canadienne, mais que vous rendez ce rôle insignifiant, même dans notre province de Québec, parce que la plupart d'entre vous



vous n'êtes que les dupes de la terre, laquelle abuse de votre travail."

Et perdant toute mesure sous le coup de multiples

désapprobations, il leur cria en se retirant:

—"Oui, changez de métier, changez de pays, s'il le faut, et ne vous ensevelissez point de coeur joie, comme vous le faites, dans l'étroit sillon que vous creusez."

Le docteur Duvert se trouvait parmi les auditeurs. Appelé auprès d'un malade des environs, il s'était empressé, sa visite terminée, de faire acte de présence à l'assemblée. S'il avait en grognant écouté les assertions paradoxales du hableur politique, il avait accueilli avec transport la chaleureuse riposte de Yves.

Cette généreuse intervention, arrachée à la solidarité filiale bien plus qu'au désir de se mêler au débat, avait révélé chez son auteur autant de coeur que de culture. C'est pourquoi le docteur avait-il d'un mouvement spontané, lancé son nom en l'invitant à répondre.

Le nom fut repris par la foule et les appels:... Yves!... Yves... de Beaumont, les battements de mains, nombreux et pressants, ne cessèrent qu'à l'apparition de Yves, debout et nerveux, gêné sous les regards attentifs.

"Camarades", dit-il, "selon que vous le disait ce monsieur, mon expérience est en effet peu complète puisqu'elle ne date que du jour encore récent où je suis venu reprendre au milieu de vous la place que je n'aurais jamais dû quitter. Cependant les il·lusions éteintes de ma vie m'ont déjà appris à connaître les duperies des hommes et des choses, et je vous affirme que cet homme vous trompe.

-"Oui... oui - très bien", volèrent dans la salle.

"Il est vrai que je n'ai eneore pénétré les questions qui vous agitent qu'avec mon coeur, mais je me réjouis de constater tout de suite une réprobation de la prétendue politique nationale que cet homme vous a exposée ce soir — en vous offrant de déserter le sol natal — par l'absence elle-même de tout candidat officiel et dans sa propre gêne à déclarer qui il représente en cette circonstance.

"Votre place est ici avant tout, et non dans les villes que l'industrie et le commerce gouvernent. Et si par hasard, dans nos vieilles paroisses du Richelieu, il est des jeunes hommes robustes et courageux qui trouvent le sol trop cher pour la valeur de leurs bourses, ou trop étroit pour la valeur de leurs bras, qu'ils aillent bâtir leurs foyers dans nos riches régions vierges, La terre maternelle et toujours féconde de Québee n'a rien à envier aux pays les plus fortunés. Et ce serait une aberration que d'accepter l'étrange déracinement — aussi amer pour l'homme que pour l'arbre — que l'on vous a proposé tantôt.

—"Très-bien..." et cette fois Yves avait reconnu la voix émue de Isa.

"D'ailleurs, en vous donnant cet avis, jeunes hommes de mon pays, je ne suis pas animé du seul souei d'assurer votre bien-être et votre prospérité, je sens que je suis entraîné par une aspiration plús large et plus haute: celle d'assurer à la fois la survivance de notre pauvre province française en l'appuyant... en

la chargeant en quelque sorte comme un berceau à défendre, sur vos rudes épaules d'agriculteurs."

—"Bravo!... très-bien, Yves. C'est toi qui as raison."

"Enracinez-vous donc dans le sol, dans ce sol que vos ancêtres ont ouvert, que vos pères ont cultivé et dont le sein généreux offre à notre race la seule aisance et la seule force désirables."

"Une autre race s'agite dans le domaine des affaires. Trois siècles de trafic, de négoce, pendant lesquels elle a constamment dominé malgré sa faiblesse numérique, nous convainquent de son invincible supériorité naturelle sur ce terrain. Il n'y a pas à entrer en lutte contre elle."

"Pareillement, trois siècles d'attachement au sol, — et ce sont nos trois siècles d'histoire — ont façonné à la race française, en Canada, une âme rurale, mais une âme susceptible d'atteindre aux plus nobles élans du coeur et de l'esprit. C'est par elle que nous tiendrons tête à l'envahissement, d'où qu'il vienne, ct que nous nous hausserons aux premières situations sociales... à la condition toutefois que nos gouvernants s'acharnent à faire pénétier l'instruction dans chacun des foyers de la province et à développer ainsi, en même temps que la culture du sol, cette autre culture, infaillible pour nous pousser encore plus vite et plus haut: la culture de l'intelligence. Avec cette paire d'ailes, avec cette bouée de sauvetage aux épaules, la race française défiera éternellement les vents et les marées..."

-- "Très-bien... hourrah!... Bravo! Yves... Encore."

Yves aurait voulu s'arrêter pourtant, mais étourdi par sa propre émotion et entraîné par les bravos et les claquements de mains qui crépitaient de lui, il reprit, en reconnaissant certains vieillards de son voisinage, parmi lesquels son père qui cachait dans le dos du docteur Duvert son regard noyé de larmes.

"Messieurs, est-ce en écoutant les clairvoyants, et les vieux patriotes à tête blanche que je retrouve dans cette salle, que j'ai tout à coup pleinement compris que la mission sacrée de défendre cette terre française d'Amérique ne serait bien remplie que par vous : Est-ce simplement parce que, dans ces coins calmes de paroisse, je me souviens d'avoir de trop près et pendant trop longtemps écouté le bruit de vos faucheuses et le battement fascinateur de vos fléaux? ... Est-ce plutôt parce que ce soir je laisse trop joyeusement palpiter dans mes veines la bonne vieille sève de paysan et de laboureur dont je descends?... Je l'ignore... Mais je ne demande pas moins avec ardeur aux hommes politiques de mon sang — à ceux surtout qui ne peuvent fouiller l'avenir sans qu'un certain émoi ne leur traverse aussitôt l'âme - de ne jamais perdre de vue la bouée bienfaisante dont j'évoquais tantôt le symbole."

"Et si ce suprême souci d'avenir ne devait pas seul suffire à les animer, ne leur resterait-il pas encore l'ambition touchante de nous grandir, nous les vaillants du sol?... quand ça ne serait... quand ça ne serait, n'est-ce pas, que pour nous permettre de faire rayonner, au-dessus de toutes les autres classes, l'éclair d'indépendance et de liberté qui nous distingue, comme nous savons au temps des moissons "faire briller l'éclair de nos faulx, au-dessus des gerbes mûres."

Yves s'était assis. Ses lèvres et ses mains continuaient de s'agiter sous le coup de la violente émotion par où son âme venait de se déverser en des accents qui l'avaient troublé lui-même.

Il releva la tête en entendant les félicitations du docteur Duvert que l'enthousiasme avait porté d'un bond auprès de lui. Il vit en même temps son père dont les yeux pleins de larmes joyeuses disaient la grande fierté de son vieil âge.

Il se porta vers lui avec une caresse attendrie du temps où il était tout petit; et indifférent à tout œ monde autour de lui, il se jeta sur son épaule:

—"Es-tu content, père?" murmura-t-il tout bas.

## XXXIA

Et pourtant combien Jacqueline l'aimait au fond.

Malgré la diplomatie et la défiance sans cesse surveillée où elle s'enveloppait, elle ne pouvait entièrement cacher les élans de tendresse qui venaient l'accabler jusque dans la solitude morale où elle s'appliquait à renfermer son coeur. Et cette souffrance contenue, qui s'attachait ainsi à ses pas comme une entrave, s'exagérait encore de la cuisante pitié qu'elle nourrissait.

Si alors il faisait beau temps, si le soleil saupoudrait sa séduisante poussière d'or sur la crête des pommiers et des rochers de la Montagne, elle partait au hasard, par besoin apparent de s'agiter, humer l'air, mais en réalité pour sentir de plus près la présence de Yves. Par des méandres agrestes, qui serpentaient sous les arbres, enjambaient bizarrement d'un verger à l'autre, mais finissaient toujours par

l'entraîner dans le voisinage de la ferme des Beaumont, elle allait.

De loin, enfouie sous les arbres, elle scrutait attentivement les alentours et si elle découvrait que Yves était occupé à travailler dans quelque coin reculé de son champ, sans plus aucune crainte de le trouver à la maison, elle entrait dire un bref bonjour à Marcelle.

Un bref bonjour... Ce n'était plus en effet les longs et gais bonjours d'autrefois, pleins d'interminables épanchements, qu'elles échangeaient à présent. Les événements s'étaient en ces derniers temps précipités d'une manière si étrange; ils avaient semé dans leur vie tant d'amères énigmes, qu'il ne fusait plus de rires heureux et inextinguibles de leurs lèvres encore jeunes. Elles n'avaient plus d'illusions à échanger, de rêves à ébaucher tout haut; il restait toujours une ombre, une alarme, un sanglot, en suspens derrière leurs pensées.

Cette fois cependant, Marcelle était accourue vers Jacqueline avec son ancien sourire accueillant et ouvert. C'est que de là-bas, de l'autre bout de l'Amérique, elle avait reçu l'appel — si longtemps craint et désiré — de Lucas. Elle n'en eut rien dit que Jacqueline l'eut deviné, tant Marcelle laissait nettement son état d'âme se refléter sur sa figure.

Après une foule d'indications variées, — où se trouvaient consignés, comme dans un schéma, le tracé de la route, les moyens de déplacement à adopter de préférence, les incidents à prévoir, les embarras à tourner, les distances, jusqu'à la rue à suivre et la

porte où finalement frapper — Lucas avait ainsi terminé sa lettre: "Tu demanderas André Robert et quelqu'un, qui pleure de tristesse en t'écrivant et en songeant à ceux que tu vas quitter, te sautera à ce moment au cou, en pleurant de joie, cette fois."

En grand mystère, faisant ainsi ressusciter les pensionnaires d'autrefois, elles avaient toutes deux longuement cherché la retraite ignorée sur la carte géographique... Que c'était loin!... Et de penser à tous ces étrangers de race, de langue, de religion, de nom, de coeur, de tout, parmi lesquels il allait falloir se perdre sans retour, Marcelle en avait reçu une vive secousse. Mais qu'importe, son Lucas sera près d'elle; elle saura s'il souffre ou s'il est heureux; s'il continue sa vie d'alcool ou s'il est corrigé, selon qu'il le lui jure... à cette perpétuelle incertitude, elle préfère tout.

Elle ajouta tristement:

- —"Ce sont les deux d'ici, qu'il va maintenant me coûter d'abandonner."
- "En effet, je n'y avais pas pensé," reprit Jacqueline... "Ce pauvre vieux de Beaumont..."
- —"Et ce pauvre Yves aussi? Ne crois-tu pas?... Que vont-ils devenir dans leur maison vide? Je n'ai pu encore me résoudre à leur en parler, tant je me sens ballottée par des sautes successives de joie et de chagrin... Je vois si bien d'ailleurs que Lucas a tout analysé et pesé d'avance et qu'il endure les mêmes perplexités dans son gîte secret d'exilé."

Avec sa grâce spontanée à adoucir ou à partager toute souffrance chez ceux qu'elle aimait, Jacqueline eut désiré trouver tout de suite quelque formule compatissante pour fusionner encore plus profondément son âme à celle de Marcelle; mais elle était restée interdite, déjà debout et prête à s'en sauver, en apercevant soudain Yves qui, en tenue de paysan, son large chapeau de paille à la main par fantaisie de se mieux laisser caresser par la brise, rentrait de son travail.

A l'aspect de Jacqueline, il avait eu de même un sursaut de surprise et d'embarras gêné, mais il s'était bientôt remis, emporté par le ravissement intérieur qui tout de suite l'avait pénétré comme un vin.

- "Si vous me voyez confus, mademoiselle, ce n'est pas par honte de ma tenue de travail," s'empressa-t-il d'émettre. "C'est que je ne puis même pas, alnsi accoutré, m'offrir pour vous guider à travers les sinuosités des vergers... N'alliez-vous pas partir pour le village?"
- —"Et cela sous-entend que si vous ne rougissez pas, vous, de votre livrée de paysan, je n'ai pas cette fierté, moi," reprit Jacqueline avec une expression défaite... "Eh! bien, voyez si j'en rougis", proférat-elle au bout d'un temps, du ton des résolutions graves. Et allant se placer auprès de lui: "Venez..."

Sous le coup de je ne sais quel reploiement subit, Yves était demeuré un instant hésitant en face d'elle, puis il l'avait suivie.

..... Combien souvent toutefois il avait en esprit souhaité une circonstance pareille: Se trouver seul une bonne fois en la compagnie de Jacqueline, avec l'enchantement de marcher à ses côtés, dans l'ombre bruissantes des grands arbres du Richeneu; nu parler doucement, avec des mots qui ne l'auraient pas interrogée, mais lui auraient tout de même arraché — prononcées ou muettes — les réponses les plus secrètes et les plus décisives; l'initier en même temps comme une soeur à l'intimité de sa vie en lui racontant tout bas ses pensées, ses projets, ses échecs, ses espoirs que maintenant il ne mettrait plus qu'en la terre fidèle, et, sans oser trahir son coeur à fond, atteindre dans ses aveux le point le plus escarpé, n'attendant qu'un simple mot complice pour se précipiter tout à fait.

Mais déjà il ne savait plus que dire, aussi ému par le calme impressionnant du sous-bois où ils s'étaient engagés, que gêné par la silhouette qui l'accompagnait pensive.

Et ce fut Jacqueline qui rompit le silence.

Son ardeur à se défendre de rougir de la livrée de Yves avait été si spontanée, si décisif son geste, que, dans son désir de sauver ce qu'ils auraient eu de trop révélateur, elle se décida sur un sujet à côté:

- —"Je vous suis fort reconnaissante de m'enseigner ce rapide sentier que j'ignorais, et dont vous paraissez par contre posséder une longue habitude."
- —"Oui, bien longue, et qui remonte à ma plus lointaine enfance... Je n'y passe jamais saus qu'une foule de réminiscences naïves ne viennent aussitôt défiler dans ma mémoire.
- —"Oh! c'est là le charme, trouvé nulle part ailleurs, il me semble, et que seuls les hommes des champs savourent: pouvoir attacher à leur gré une

figure, une âme, à chacune des choses parmi lesquelles ils vivent... Si bien que ces choses finissent par leur ressembler, savez-vous?... Je me serais reconnue ici, tant chaque objet me paraît revêtir la physionomie des de Beaumont," conclua-t-elle avec un sourire interrogateur.

Puis elle fit mine de se hâter davantage, jetant un coup d'oeil ici, arrachant là une tige qu'elle rejetait aussitôt, l'esprit visiblement occupé à combattre quelque souci.

A quelle périlleuse stratégie ne s'essayait-elle pas en effet à ce moment? manier ses sentiments de manière à les dresser au besoin en obstacle, comme un mur, et cependant se raidir en même temps contre eux de toutes ses forces pour échapper à la tentation de se jeter à genoux et confesser son amour en demandant pardon. Car elle percevait, au tumulte des idées qui l'agitaient, qu'un pareil état de fièvre poursuivait Yves.

Jusque-là, forcés par l'étroitesse du lacet, ils avaient marché l'un devant l'autre, sans beaucoup lever du sol leur regard. Yves, roulant des pensées qui tantôt l'accablaient, tantôt l'exaltaient pour d'irrémédiables aveux, suivait l'empreinte fragile que le soulier de Jacqueline laissait comme un sillage à la surface de la terre fraîche.

Brusquement, dans une pénétrante ondée de lumière, le sentier ombragé qu'ils longeaient avait débouché d'un massif d'érables, au sommet du versant qui dominait à quelque distance du village. Toujours ce tableau — fait des grandes forêts lointaines, des pâturages avoisinants où paissaient d'innombrables troupeaux, du Riehelieu qui semblait rouler jusque sous les pieds ses eaux endormeuses, des clochers, des meulons d'avoine, de tous ces objets champêtres qu'on eut dits des déeors d'opéra — toujours ce tableau, qui s'offrait de ce point particulier, avait eu le don d'émouvoir Yves. Mais cette fois son émotion s'avivait de la magie de la présence de Jacqueline.

Machinalement il avait ralenti son pas, comme pour convier cette dernière à partager son admiration, mais au fond il n'osait plus avancer, désirait prolonger la reneontre, car il savait maintenant tout proche la limite extrême où il avait résolu, à eause de la rusticité de son costume, de rebiousser chemin. Et alors il se rendit eompte que, sans avoir rien dit des paroles exaltées qui le tourmentaient, ce serait irrémédiablement fini de ce tête-à-tête unique que la Providence semblait elle-même lui avoir si ingénieusement ménagé. Il ne lui resterait plus qu'à recharger son secret sur ses épaules.

Cette réflexion amère, soudainement retournée dans son esprit, lui servit de ressort. Et faisant un détour pour reprendre l'entretien au point où il l'avait laissé tomber:

—"C'est vrai que nous devrions être heureux, que nous devrions nous considérer tels au moins, nous les travailleurs du sol, et pourtant que de déboires, de désenehantements parviennent toujours à s'insinuer dans le défilé de nos meilleures impressions et ne lèguent pour âme aux choses champêtres que leurs grimaces... Ce serait exact, ce que vous imaginez,

si dans la vie propre des champs on pouvait empêcher l'autre vie, l'autre... la triste..."

Jacqueline comprenait ça et elle y avait acquiescé d'une inflexion de la tête.

—"Mais il y a toujours cette ambition, ces aspirations plus hautes que nos ailes, ce coeur qu'on ne peut rêner non plus et qui dans son aveugle apprétit fausse et entraîne notre raison... J'ai déjà fait bien des circuits à sa poursuite..." Puis à voix plus tendre il lui avait raconté ses tentatives et ses échecs à la Poudrerie, sa belle fièvre de travail au début pour triompher, l'emporter par quelque succès scientifique éclatant qui les aurait matés... eux... Il l'avait pourtant atteint ce succès qu'il se flattait d'offrir à la science, à sa race, à...

Cela aussi Jacqueline le savait...

—"Et voyez"... C'est alors que désabusé, rebuté, sans une épaule de femme où appuyer son front, ce besoin l'avait pris comme une soif de s'en aller, s'éloigner, prendre du service, s'étourdir là-bas, là-bas, du bruit des canons boers... Mais il avait bientôt senti que, même en plein combat, il n'y aurait jamais assez de fumée dans le ciel africain pour obscurcir certaines visions bénies... "Croiriez-vous,," reprenait-il, "que c'est là que l'emprise du foyer natal, le rappel aigu de mon village, de certains visages chers, ont commencé par me plus violemment remuer? Malgré le désarroi des lieux, je reconstituais, à même le veldt, de consolants paysages où je me plaisais à retrouver mes êtres bien-aimés... Et c'était toujours le simple tableau, rapidement entrevu au passage,

de quelque fiancée boer, protégeant la ferme abandonnée à côté du vieil aïeul burgher, qui éveillait chez moi ces séduisantes visions... Qui m'eut dit alors que ces visions n'étaient que prématurées et que je les retrouverais toutes réelles et vivantes à mon retour?... Et pardon, mademoiselle, si je vous le confesse," avait-il conclu avec émotion, "mais votre ombre bienfaisante n'était pas plus absente, là-bas, des scènes chimériques que j'imaginais, qu'elle ne l'était ici, je le sais, dans la vie de Marcelle et du vieux père de Beaumont."

Si, à ce moment, Jacqueline lui eut dit un mot quelconque, un mot, il n'aurait plus été maître de son attendrissement; mais non, elle se tenaît muette, absorbée et comme tendue dans une douloureuse attitude de défense qui semblait le supplier de se taire.

... Ils ne marchaient plus que très lentement, tous deux renfermés dans leurs pensées et animés d'un même souffle pecant et inégal.

Quelque chose cependant persistait à dire à Yves d'en finir, ne cessait de lui remuer le sang avec violence. Et c'est alors que croyant, dans l'acreté de son angoisse, puiser quelque force décisive qui lui permît cette fois de crier son mal, de sonder enfin ce que Jacqueline cachait sous la froideur dont elle se couvrait, il avait résolument levé les yeux sur elle.

Par parité d'âme, Jacqueline avait sans doute nettement deviné et suivi sur la figure bouleversée de son interlocuteur la trace du violent débat intérieur que l'orage de ses sentiments soulevait, car elle s'était subitement arrêtée sous ce regard, défaillante, horriblement pâle, courbée dans l'attente pleine d'anxiété de je ne sais quelle redoutable menace suspendue sur sa tête.

Sans un mot, clouée dans l'attitude où l'imminence des aveux de Yves l'avait écrasée, sa main seule cherchant un appui dans le vide, elle restait frissonnante, comme si elle eut attendu le coup fatal.

...Elle le savait si bien ça aussi...

Quant à Yves, il s'était écarté, puis rapproché d'elle avec un geste d'effroi. Les lèvres vibrantes, très vite il lui avait jeté trois ou quatre paroles incohérentes qu'elle avait écoutées sans répondre et voyanse lever doucement vers lui son regard chargé de larmes suppliantes, il s'était tu. Une sensation d'égarement — où perçait encore entière l'extrême tension de son esprit vainement ramassé pour un effort de perspicacité — continua de l'agiter encore quelques instants, puis sous le coup de quelqu'étrange retentissement au fond de son âme, il s'était enfui.

—"Ah!" soupira douloureusement Jacqueline en le voyant s'éloigner.

Eperdue, elle tenta vers lui quelques pas chancelants, comme pour le retenir; mais n'en pouvant déjà plus, avec une exclamation de déchirement plaintif:

—"Monsieur Yves... Yves... Yves... appelat-elle, à voix de plus en plus éplorée.

## XXXV

Les dernières feuilles étaient tombées.

Il pleuvait une de ces pluies fines, ténues, qui semblent se réfugier en vaporeuse fumée au sommet des arbres ou dans les replis des coteaux. Vu l'impalpable brouillard qu'elle répandait, longtemps les attelages de labour avaient persisté dans les champs à creuser leurs sillons monotones; mais à la longue Lusignan, Rémy... d'autres plus loin, avaient successivement abandonné la tâche, repris le chemin de la maison; et Yves les avait imités. Il avait d'ailleurs diverses choses urgentes à mettre en ordre dans son étable, des auges à réparer, certaines planches d'entredeux à remplacer. Il tirerait justement parti du temps perdu qui s'offrait.

—"C'est bon," avait approuvé le père Beaumont, qui, dans son bonheur à constater combien profondément Yves semblait avoir été réempoigné par le goût du sol, s'ingéniait de toutes manières à lui en adoueir le poids. — "J'en profiterai moi-même pour réparer le harnais de Rougeaud." Toute maternelle qu'elle est; la terre tient à ne mesurer ses largesses que sur les sueurs qu'on lui eonsaere; et sans relâche elle sollieite, gourmande, distribue partout ses eommandements muets.

Le vieux n'avait jamais regimbé, lui, contre les mille soins qu'elle requiert. Il s'empara du harnais et avec un bruit de boucles et d'anneaux heurtés aux portes, de sangles et de traits rampants sur le plancher, il était allé s'installer dans un coin de la euisine. — "Cela ne t'embarrassera pas trop, Marcelle?"

Quand eela aurait été, la pauvre ne se serait pas plainte, tant elle éprouvait le besoin — par cetts muette pluie d'automne qui lui détrempait l'âme de sentir quelque présence chère remuer auprès d'elle.

-- "Non, aucunement," s'était-elle empressée de répliquer.

Son alène d'une main, sa "babiche", son ligneul de l'autre; tenant, de ses doigts libres, très exactement superposées les bandes de euir dont le lien avait cédé, le père Beaumont avait commencé le piquage. Si ses yeux lui faisaient à présent un peu défaut pour fixer les points avec la symétrie d'autrefois, sa vieille main toujours experte devinait, voyait, elle, et la ligne des coutures se prolongeait très droite. De temps en temps, pour mieux ramollir le cuir, il le trempait dans un baquet d'eau tiède disposé auprès de lui, puis il reprenait.

— "Tiens, c'est une chance que je m'en sois aperçu... l'avaloire se serait rompue en chemin," fit-il au bout d'un temps de silence, en constatant l'entaille profonde que l'ardillon de la boucle avait à la longue creusée. — "Ce serait drôle de voir comment Yves, avec son manque d'habitude, se prendrait pour recouldre ça... Ce n'est pas de sitôt qu'il atteindra l'adresse de Lucas en ce genre de travail."

Il retournait le harnais en tous sens, l'éprouvait pièces par pièces. "Il est encore solide, sais-tu?... Lucas ne l'avait point payé cher."

Lucas... encore le nom de Lucas. C'était donc fait exprès ce rappel du fils perdu, au moment où Marcelle se débattait elle-même contre son souvenir, arrangeait des phrases qui aussitôt lui paraissaient trop pénibles, en combinait d'autres, décidée cette fois à la confidence qu'elle avait jusque là hésité de faire.

Avec un regard d'une douceur extrême, elle s'était rapprochée du vieux de Beaumont, comme pour suivre de plus près son travail. Longtemps elle le regarda en silence, pendant qu'il reprenait son toujours même geste d'enfoncer son alène, de plonger et tirer le fil.

—"Je ne vous en ai pas encore parlé... Lucas m'a écrit", prononça-t-elle.

S'apercevant de l'accent grave et changé de Marcelle, il resta sans rien dire. A la fin:

- -"Il demande que tu le rejoignes?"
- --"Oui."
- -"Et tu iras?"
- —"Oui..."

Il l'avait écoutée sans trop grande émotion. Mon Dieu! il savait bien que cela devait un jour arriver, qu'il y avait quelque part un autre abandon plus douloureux que le sien à consoler et il aurait rougi comme d'une lâcheté, il aurait cru sa vieille honnêteté éteinte, si, malgré son désarroi, il ne se fut pas accordé avec Marcelle sur ce point.

Mais en homme qui craint que la lie ne remonte dans la coupe qu'il pensait avoir vidée:

—"Ce n'est pas sur mon sort que je m'inquiète, va... C'est l'avenir de Yves qui me préoccupe... On entend de si trompeuses suggestions, les chimères ont tant d'écho dans les maisons vides... Si l'ennui allait le prendre ct le chasser de nouveau....

Marcelle interposa:

- —"Quelle délicieuse remplaçante j'aurais pourtant à vous proposer et qui vous aime bien tous deux."
- -- "Jacqueline, hein!... Tu crois?... Tu le crois toi aussi, Marcelle, qu'elle aime Yves?"
- —"Il me semble toujours que ce n'est qu'en étouffant son coeur à deux mains qu'elle en comprime les battements... et si Yves écoutait mieux..."
- "Chut," fit le vieux, en le voyant sortir de son étable tenant précieusement à la main son chapeau rempli d'oeufs. "Il faudrà ne lui rien dire de tout ça, ton départ, Lucas, rien..."

Il ramassa ses outils, le harnais, mais il n'avait plus l'esprit à travailler. Avec dans son âme une brume plus dense que celle qui flottait sur les coteaux étendus devant lui, il s'était mis à regarder la pluie tomber.

## XXXVI

Puisant une consolation et une force à sentir son opinion partagée par Marcelle, le père de Beaumont était revenu sur le sujet, le lendemain. Tout réjoui, dans une agitation d'esprit et de mouvement qui l'empêchait de tenir en place, il racontait, en les mimant, une foule de traits à l'honneur de Yves, les rappelait avec orgueil comme pour le mieux grandir au rang de Jacqueline: Cette réunion de comité, par exemple, où tous l'avaient si fièrement acclamé.

—"Si tu l'avais vu, Marcelle, ce soir-là, pendant qu'il faisait entendre sa profession de foi, son respect pour la vieille terre, son affirmation que le salut et (la stabilité de la race et de l'idée françaises en ce pays ne se mesureront toujours qu'au degré d'attachement des nôtres au sol.). Et puis ce regard inspiré qu'il avait; et ces appels puissants, quoique très doux, qui fouettaient les poitrines et les faisaient

vibrer, de même que le battement amorti de nos fléaux fait tout vibrer et trépider dans l'aire; et ces apostrophes de feu qui, après avoir ricoché sur l'odieux charlatan qui l'avait précédé à la tribune, enflammaient les auditeurs: Messier, Lusignan, le docteur, Isa et les vieux comme moi qui pleuraient, eux, et se demandaient en même temps jusqu'à quel inaccessible sommet pourrait bien monter le fils du laboureur, "l'habitant", qui déciderait de semer dans sa vie de telles idées avec une telle éloquence... Aurait-elle été empoignée et subjuguée, la petite Jacqueline, si elle l'eut entendue?"

Se fouettant sans cesse de ces réflexions, il avait finalement arrêté de mettre à exécution un projet qui s'était déjà présenté à son esprit, mais dont jamais, comme à cette heure, il n'avait aussi nettement espéré l'heureux accomplissement.

"Yves aime sûrement la demoiselle Duvert et la petite ne l'aime pas moins," avait-il souvent raisonné dans sa vieille tête. "N'ai-je pas le témoignage de leurs sentiments réciproques dans les incidents qui ont accompagné le départ de Yves? Ce baiser spontané que j'ai reçu des lèvres de Jacqueline était, je l'ai senti, à celui qui partait. Lui-même l'a senti sans doute et c'est à cause de ce souvenir qu'il était si ému et si empressé d'aller saluer le docteur à son retour. J'ai secondé son tendre dessein, espérant qu'il en résulterait une liaison plus significative, mais je le vois bien, il est trop défiant de lui-même, trop sauvage pour tenter une démarche décisive auprès du docteur... J'irai moi. Pour assurer le bonheur de son

enfant, un père ne peut-il point tout oser sans rougir?"

Son intention était bien de jeter au cou de Yves une délicieuse amarre propre à l'ancrer pour toujours à la terre de Saint-Hialire, mais sa sollicitude paternelle se préoccupait pareillement de trouver enfin du bonheur à jeter dans le vieux foyer natal, le sien, de nouveau menacé par le départ de Marcelle et si amèrement refroidi de toutes les ardentes tendresses d'autrefois. Il n'avait même jamais réfléchi, dans son orgueil pour Yves, que son état de cultivateur put présenter un obstacle et établir une véritable différence de condition sociale. C'est d'égal à égal qu'il irait traiter. Et sans plus d'hésitation, il s'était mis en route.

Ce fut de ce pied d'ailleurs que le docteur l'avait reçu, car sa propre origine paysanne, dont il se parait comme d'une auréole, les relations d'intimité que sa profession lui avait créées parmi les habitants de la région, la notoriété qui de plus s'attachait au chef de la famille de Beaumont chez lequel on se plaisait à voir un vrai gentilhomme campagnard, tout cela le disposait à accorder à celui-ci le plus sympathique accueil.

La confidence qu'il reçut l'avait toutefois un pcu étonné.

—"Cette Marianne en a-t-elle un flair?" Ne put-il s'empêcher de penser, en se rappelant les mystérieuses réticences dont elle sc plissait énigmatiquement les lèvres quand il l'interrogeait au sujet de Jacqueline. "Chez ces vieilles filles, il reste donc toujours un peu de fée occupé à régenter à leur fantaisie les coeurs de leurs administrés?... C'était son rêve, ce Yves."

S'il avait déjà lui-même noté les attentions de sa fille, il n'y avait vu toutefois que la manifestation d'une légitime sympathie envers un jeune homme dont les aventures avaient défrayé la chronique paroissiale. Personnellement il avait toujours estimé et admiré Yves. Peut-être l'aimait-il même..., depuis le soir surtout où il l'avait vu, au Brulé, prêt à semer, pêle-mêle avec son blé, tant de germes féconds dans le terroir canadien. Qu'il put lui devenir plus cher encore, jusqu'à entrer dans sa famille, nulle induction ne l'y avait préparé.

Cette éventualité lui sourit toutefois sur le champ. Le père de Beaumont parti, il se prit à réfléchir longuement sur la proposition qu'il venait de recevoir de ce brave homme.

Mais dans quel tréfonds imprévu ne s'était-il pas aussitôt senti emporté, avec de ces arrêts, de ces brusques ressauts qui tantôt suspendaient sa pensée, tantôt l'entrainaient dans les plus étranges complications. Jusque-là, il n'avait pensé qu'en homme, seulement en homme pour qui l'affection tient lieu de tout; il ne s'était jamais arrêté à méditer avec la couscience inquiète du père. Quelle différence il y a cependant.

J'ai rêvé le bonheur pour ma Jacqueline, se disaitil, est-ce que ce paysan me l'offre? Jadis, je cherchais ce trésor dans la santé, les honneurs, les succès: j'ai rencontré tout cela sans les goûter et sur le coup

j'en ai été rassasié. Et même à travers tous ces biens la douleur n'a cessé de me visiter. J'ai connu l'ennui avec ses teintes sombres, faites d'impuissance, d'humeur, de découragement, de révolte. C'est que l'effort vers le mieux est la raison d'être de la vie et le bonheur se trouve dans le travail ininterrompu. l'intelligence s'accroit, plus l'être devient sensible à la souffrance, parce que les forces disponibles trouvent plus difficilement un champ où s'exercer. Le paysan ne connaît rien de ces états d'âme dont nous avons la dure expérience. Il n'a pas à chercher sa tàche quotidienne, sa profession la lui mesure à chaque heure du jour. S'il peine parfois à la poursuite de ses besoins, il n'éprouve pas le cuisant malaise qui souvent résulte du seul ralentissement de l'action vitale. La tristesse ne l'assiège que rarement. N'estce pas là le bonheur? Oui, je le crois fermement et j'espère faire pénétrer cette conviction dans l'âme de Jacqueline.

Il s'enferma de nouveau quelques instants dans ses réflexions, puis se traits se distendirent, se rassénerèrent tout à fait. Son habituelle figure d'affectueuse tendresse était réapparue rayonnante.

- —"Où es-tu, Jacqueline? Viens donc, Jacqueline. Accours, que je te raconte une histoire, si délicieuse et si amusante à la fois que personne n'en a jamais imaginé de pareille... C'est bon, assieds-toi là. Non, plus près... Ça ne se raconte pas bien, à haute voix, ces choses-là... Ecoute."
- —"Il y avait une fois... une grande petite fille qui aimait beaucoup beaucoup un beau jeune homme,

mais elle était si discrète ou si rusée, la coquine, qu'elle n'en laissait rien paraître et que son père même ne s'en était pas aperçu. Pour on ne sait quel mystérieux motif, elle parvenait si bien à étouffer les battements de son coeur que le jeune homme qu'elle aimait beaucoup beaucoup et qui aurait brûlé de seconder sa flamme, se croyant sincèrement repoussé, était parti pour la guerre, l'âme découragée et brisée. A cette occasion-là, par exemple, malgré l'écrou dont elle se verrouillait, quelque chose s'était brisé dans sa poitrine et un sanglot déchirant en avait jailli, tant elle l'aimait beaucoup beaucoup, au fond, ce beau jeune homme, et tant ça la torturait de..."

- —"Non, père, je ne l'aime pas, Yves... je ne dois pas l'aimer..." s'exclama tout à coup Jacqueline, en se voilant la figure de ses mains.
- "S'agit-il de toi? Ai-je dit qu'elle se nommait Jacqueline, cette grande petite fille qui...? Non, tu ne l'aimes pas? bien vrai?... C'est ce pauvre vieux de Beaumont qui aura rêvé..."

Sentant son propre rêve s'en aller, il reprit: — "Sais-tu, Jacqueline, que je m'étais moi-même laissé entraîner dans sa naïve chimère?... Mais puisque tu ne l'aimes pas...

- —"Et lui, Yves?" ne put-elle se retenir de demander.
- —"Oh! lui... Il faut l'apprendre de la bouche du père de Beaumont... Mais peu't-être se l'est-il imaginé seulement... A son âge, et avec ce qui reste toujours de songe inquiet dans l'âme des vieux, on en construit tant pour les enfants de ces châteaux sans

cesse écroulés... Cela remontait à l'époque où Yves était chef du laboratoire de la Poudrerie, m'a-t-il dit. Déjà, — à sa seule ambition de gloire, à l'agitation, la gêne soudaine qui lui venait en ta présence ou à la simple mention de ton nom, — il avait soupçonné ses sentiments à ton égard. Et quand ses projets s'étaient effondrés, c'est sur son coeur seul que les débris avaient pesé. Son pauvre Yves, il le revoyait encore, assis sur le rebord du lit, et lui annonçant sa détermination de départ pour la guerre, là, subitement, comme une soif de courir à la mort, de tout endormir éternellement... Il avait bien compris alors et il aurait voulu le consoler, mais une pudeur de toucher à ces choses, si indissolublement mêlées com me au souffle même de l'âme, l'avait arrêté. On n'ose pas entre hommes... S'adresser à toi, te mendier un peu d'affection par simple pitié pour son fils, il avait été aussi à deux doigts de le faire; puis il avait de même reculé, par peur de ton accueil... Qu'importe, il s'était consolé en voyant Yves s'en aller avec l'adieu plein de coeur que tu lui avais apporté, paraît-il, sûr que cet adieu l'accompagnerait et le soutiendrait partout comme un viatique... C'est depuis ce moment que le père de Beaumont s'imagine que tu aimes son fils. Est-ce assez navrant?..."

—"Eh! bien, oui, c'est vrai, mon Dieu!... Je l'aime," avait proféré cette fois Jacqueline d'une voix brisée et comme sous le coup d'une intolérable détresse.

—"Tu l'aimes?... Mais pourquoi t'en cacher comme d'une honte?" insista le docteur en l'attirant à lui

d'un mouvement de caresse... "J'en serais si fier, moi, si heureux. Car où trouver un plus estimable garçon que ce Yves? Iustruit, pétri d'honneur et d'idéal, attaché aujourd'hui à la glèbe par toutes les fibres de son coeur et les élans de son intellignece, et de plus en état — à cette sèche époque où l'on ne se plaît qu'à noter l'absence des oeuvres, non la rareté des hommes — de jouer un rôle très élevé dans son pays, à la simple condition de sentir sur sa manche de paysan la main d'une femme complice de son rêve et qui lui commanderait: Monte... Ah! le beau, l'incomparable foyer — aussi sain pour le corps que pour l'âme, puisque ce serait un foyer rural - que nous nous étions, comme deux pauvres vieux fous, mis en frais de vous bâtir, le père de Beaumont et moi... Vois, nous te faisions l'héroïne du roman le plus complexe, le plus spontané, le plus vrai, partant le plus beau qu'un écrivain ait jamais écrit."

- —"Père, combien tu me tortures," implora Jacqueline.
- —"Tu sais mon admiration pour les enfants des champs... Ce n'est pas de l'état d'agriculteur de Yves que tu rougis, n'est-ce pas?"
- "Certes, non... mais je ne peux pas, je ne dois pas épouser le fils de la mère de Beaumont... Ne m'interroge pas... Comprends donc... C'est si fourbe la vie," finit-elle en phrases hachées par les larmes.
- —"Grand Dieu! tu me mets au supplice toi-même... Quoi?... que signifie?... Y aurait-il dans l'existence limpide de ma Jacqueline quelque chose

que mes yeux de père n'auraient point vu?... Parle."

— "Tu ne voux donc pas rester les youx fermés?... A cause de toi, j'aurais été plus forte seule, il me semble... C'est si affreux... J'ai empoisonné la mère de Yves," et elle écrasa son front sur les genoux de son père.

—"La mère de Yves? Mais tu délires, Jacqueline. Que me dis-tu?... Raconte." Le docteur la pressait de questions ardentes, la soulevait dans ses bras.

Jacqueline parut se ressaisir et, se dégageant du cauchemar qui l'empoignait, elle avait d'un trait dévoilé le drame inoubliable que nous connaissons. Puis les sanglots de nouveau l'étouffèrent et de même qu'on s'accroche éperdu en sombrant elle s'était de nouveau jetée dans les bras de son père.

Le docteur resta atterré. Tout s'était subitement confondu et troublé dans sa double conscience de père et de médecin, mais une chose demeurait lumineuse, effrayamment lumineuse dans son cerveau: l'amas de douleurs que, sans s'en douter, il avait causées et dont sa fille avait si héroïquement porté le poids au prix de son bonheur. Pour que rien ne l'attristât, lui, elle avait accepté toutes les larmes pour elle seule.

Avec un regard imbibé de suprême pitié, il reprit:

—"Combien tu disais juste, Jacqueline. C'est fourbe la vie... et avec quellc égale férocité aveugle, n'est-ce pas, elle tord indifféremment les êtres, faibles ou forts, bons ou méchants?... Malheureuse, toi Jacqueline, quand tu mets sous mes yeux l'exem-

ple d'une hauteur d'âme presque inaccessible... Oh! je saisis maintenant toute la trame attendrissante et généreuse de ta vie... Tu te sacrifiais pour moi, pour la dignité de notre nom... C'est presque barbare ce que je vais te dire, alors que je te vois là, écrasée par la souffrance, mais pourtant, c'est vrai qu'à travers ma propre douleur quelque chose de suave me réjouit et m'exalte: savoir que la fierté de ta eonscience a erié plus fort que ton amour. Ah! les fictions des livres, tu ne les inventes pas, toi, tu les vis... Soit! je n'hésiterai pas non plus et j'aecepte ton généreux sacrifice. J'irai reprendre aux de Beaumont l'imprudente parole que j'avais donnée. Je dévoilerai tout, selon que me le dicte ma droiture de père et de médecin, quitte à vider ensemble, jusquà la lie, le caliee que j'aurai déversé.

Sentant que c'était bien là l'immolation définitive, Jacqueline s'était redressée avec une figure d'indicible détresse. Ses lèvres frémirent pour une imploration quelconque, mais ne pouvant se résoudre à la formuler, elle s'était de nouveau effondrée sur les genoux de son père.

C'est fort un homme que sa eonscience eommande... Ses larmes, il les essuiera du revers de sa main eomme une souillure. Il contraindra son coeur à battre à son gré. Les décombres de son foyer, même s'ils lui barrent la route, ne l'arrêteront pas... Il enjambera par dessus, mais il ira. Et c'est bien ainsi que le docteur Duvert s'en allait maintenant, presque redevenu calme, avec une soudaine clarté en lui qui l'apaise, lui trace sa voie et lui démontre qu'il marche droit.

Comme s'il eut répondu à quelque terrible cas de chirurgie dont il analyscrait en route rapidement la gravité, — les complications probables, l'intervention surtout, si redoutable à tenter: cet atroce coup de couteau, sauveur ou meurtrier, à porter dans les ehairs, — de même, cheminant à grands pas, il examine les menaçants aspects de son propre cas, auquel il ne trouve toujours qu'une scule solution digne: l'aveu loyal et droit de sa faute.

Certes cet aveu l'épouvante par moments; il semble parfois que sa détermination va fléchir, mais la hantise du point d'honneur le reprend aussitôt, le redresse et l'exalte. Et alors on dirait qu'il goûte une étrange volupté d'orgueil à se représenter que, par la noblesse de son acte, il va prendre en quelque sorte une revanche sur la confiance aveugle et l'estime des de Beaumont et établir une sorte d'égalité morale entre eux et lui.

Si "la nuit est longue à la douleur qui veille", la route est courte à la perplexité qui chemine. Déjà l'habitation des de Beaumont se dessine à ses yeux. L'humble toit — que tantôt il souhaitait avec joie à Jacqueline et qu'à présent il projette de repousser — semble le saluer de loin, comme un ami, du paisible balancement de ses longs érables; ce toit ne se doute de rien; il lui tarde comme à ses maîtres d'entendre enfin la réponse d'espoir; il a la même confiance sereine qu'eux.

Oh! cette confiance et cette réponse! c'est cela

seul qui, repassant comme une brûlure dans l'âme du docteur Duvert, lui fait le plus mal. Car il entrevoit maintenant les pauvres affligés auxquels il s'apprête à verser d'autres douleurs. N'ont-ils pas assez souffert? Faut-il qu'une main amie ajoute encore à leurs peines?... Cet admirable vieux de Beaumont, si droit et si honnête homme; ce Yves, dont la carrière s'ouvre si brillante... Et sa Jacqueline tant aimée, et lui-même, ne vivant plus qu'un reste de vie dans un milieu où tout ne lui sera que tristesse et remords... Il s'efforce toutefois de se dégager de ces pénibles visions qu'il sent soudainement accourir de toutes parts pour le harceler... Et il proteste, se cabre, s'indigne contre lui-même. Allons, va-t-il reculer... refermer sa conscience sur ce qu'il sait, et accepter de vivre avec le tourment de cette déloyauté hypocrite et lâche à l'égard de ces braves gens?... Vite, il fouille dans son esprit, à la recherche d'un suprême prétexte d'orgueil, d'honneur, de devoir, mais en vain... C'est comme un vertige subit qui l'étreint, l'oppresse et... tout à coup l'écrase, immobile, là, à quelques pas de la maison, sur un fruste banc de bois de l'avenue.

- ... Mais déjà la porte s'est ouverte et il entend la voix accueillante du père Beaumont, qui, la main largement tendue, souriant de bonheur, se dirige vers lui:
- —"Mais, entrez donc, docteur... Vous vous reposerez plus à votre aise, il me semble... Yves!... Yves! appelle-t-il aussitôt, tu ne viens pas saluer le docteur Duvert?" Et lui aussi, avec un geste char-

mant de raideur militaire dans son allure, et rougissant un peu, comme s'il eut porté dans sa pensée un rêve qu'il ne voulait pas répandre, s'empresse d'accourir.

Cependant le docteur, malgré les insistances dont on le presse, refuse avec douceur de quitter son banc rustique. De la main il fait signe qu'il se trouve bien là, sous les arbres. Il respire avec effort et son chapeau enlevé, — malgré l'air déjà frais de ces jours d'automne — son bâton de route tombé parmi les feuilles mortes, il essuie, essuie son front baigné de sueurs...

—"Oui, il se sentait un peu las à son arrivée... il ne savait pas trop pourquoi," tentait-il d'expliquer. "Sa digestion peut-être; car, d'ordinaire, cela le délassait pareille course à travers champs... Ça va mieux maintenant... ça va mieux..."

Ce mieux qu'il éprouvait... c'était qu'en essuyant son front, il essuyait à la fois toutes ses âpres résotutions. Il les a senties s'évanouir en voyant, penchées sur lui, les deux figures confiantes et sereines qu'il avait accepté de contrister. Dans sa longue pratique de médecin, il a mutilé bien des corps; il n'avait pas prévu qu'il fût plus cruel de meurtrir des âmes. Toute son opiniâtre volonté capitule instantanément, et il se sent soulagé, tout à fait regaillardi:

— "En vérité, Yves, il n'y a rien qui vaille cette brise de montagne pour rafraîchir et retremper..." Et prêt à sourire: "Comprends-tu qu'Hugo ait pu écrire ces vers baroques?

> "Le vent qui vient à travers la montagne, Me rendra fou."

Est-ce le "grand coteau" qu'on aperçoit, là-bas?" Le docteur s'était levé, captivé par le merveilleux panorama qui s'étendait sous ses yeux... "Mais c'est le clocher de Saint-Basile... le Bassin de Chambly... Saint-Marc que nous distinguons ainsi? N'est-ce pas, père de Beaumont?... C'est ce qui fait, hein! qu'on ne s'arrache pas aisément à de pareils coins de terre... Et puis Marcelle?... Où était donc Marcelle?... qu'on aille lui chercher sa Marcelle... Il lui faut toute la maisonnée aujourd'hui... Ne restait-il pas d'ailleurs justement une place pour elle sur le banc?..."

-"Et comme ça", reprit gravement le vieux docteur, après un moment d'hésitation, "tu songes à m'enlever ma Jacqueline? Tu la trouves digne de toi, digne surtout de t'aider à reconstruire le foyer détruit des de Beaumont? Tu me convaincs seulement qu'il y a aussi sur la terre une Providence réparatrice... Ne cherche pas à comprendre le sens de mes paroles... Vous vous aimez tous deux, vous vous estimez. En vous tenant ainsi en route, c'est-à-dire aussi solidement serrés par la main que par le coeur, vous rencontrerez peu d'amertume que vous ne réussissiez à surmonter, et cela représente, selon que vous l'apdrendrez trop tôt, la plus large mesure de bouheur dont la vie puisse disposer... Si je n'écoutais que mon égoïsme, j'hésiterais même à vous souhaiter cette mesure plus complète, car le bonheur trop parfait ne voit pas autour de lui, n'aperçoit plus rien et peut-être n'apercevrait-il pas la détresse du vieux

docteur abandonné, seul maintenant pour manuipuler ses onguents... et ses pensées... Mais on ne fait... on ne... on...

D'un geste soumis et navré de la tête il fit signe que c'était tout... qu'il n'en pouvait plus...

Il pleurait.

## XXXVII

Tout le jour, le lendemain, par l'une de ces températures limpides d'automne où tout semble conspirer — le soleil, le vert glauque des sapins, les teintes jaunâtres et pourpres des érables, le reflet des rochers — pour illuminer les coteaux et les plaines, les paysans avaient sans relâche poursuivi leurs labours silencieux. Des sillons infinis creusés côte à côte découpaient à perte de vue, sur les chaumes des fermes, leurs carrés grisâtres; car la terre fraîchement arrosée s'était ouverte large et généreuse sous le choc luisant des charrues.

La journée de travail était maintenant terminée. Comme ses voisins, Yves avait labouré ferme et presqu'entièrement éventré la "pièce du Puits". Une ardeur joyeuse l'avait d'ailleurs constamment soulevé, tant il promenait à la fois de rêves enivrants dans sa pensée. C'est qu'à tout instant il retrouvait à ses côtés un frêle fantôme charmant qui commandait la charrue et auquel il se prenait à expliquer, ainsi qu'à un compagnon de travail, les prochaines

semailles, les rigoles à curer, les clôtures à mettre en ordre, ce qui lui restait de labours à compléter.

... Une dernière fois il avait fait pivoter son attelage sur le cintre, le soc de la charrue pointé pour un nouveau sillon; puis il avait décroché les traits des palonniers et les avait sans façon rejetés flottants sur le dos de ses chevaux dociles pour le retour au logis. L'âme gaie, fier du labeur accompli, une image chère dans la pensée, le pas aussi leste et dispos qu'au matin, il s'était acheminé à leur suite.

Le crépuscule, qui, en automne, vient tôt et vite, avait commencé d'émousser les objets et d'aviver en retour les bruits lointains en leur donnant je ne sais quel accent d'impressionnante sonorité.

Et au milieu de cet alanguissement mourant du soir, une voix avait tout à coup jailli, on ne pouvait dire d'où: de quelque plaine voisine, d'un versant de la Montagne, de quelque chariot attardé en route; c'était impossible à préciser.

Cette voix, seule... seule, sans nul accompagnement, sans nulle musique jumelle pour en modifier le timbre, jetait dans le calme du soir les majestueuses paroles du *Credo du Paysan*:

L'Immensité, les cieux, les monts, la plaine, L'Astre du jour qui répand sa chaleur, Les sapins verts dont la montagne est pleine Sont ton ouvrage, O divin Créateur! Humble mortel devant l'oeuvre sublime, A l'horizon quand le soleil descend. Ma faible voix s'élève de l'abîme, Monte vers toi, vers toi Dieu tout puissant. Les laboureurs, qui lentement revenaient des champs derrière leurs chevaux narassés et encore sanglés de leurs lourds harnais de labour, devaient l'entendre de très loin, jusque de Beloeil, cette voix mâle et fière qui attestait en leur nom la puissance de la Divinité!

Le tonnerre pouvait gronder, rugir, allonger ses fulgurants éclairs sur les plaines; la pluie, la grêle, les bourrasques mauvaises pouvaient s'abattre et arracher du sol les grains dorés; la neige, le grésil, les poudreries inlassables pouvaient tout ensevelir, la voix proclamait quand même dans un accent d'allégresse son imperturbable confiance au Créateur:

Je crois en toi, maître de la nature, Semant partout la vie et la fécondité, Dieu tout-puissant qui fit la Créature, Je crois en ta grandeur, je crois en ta bonté

Les paysans écoutaient pieusement cet hymne de foi profonde, cet hymne suave et majestueux qui descendait, ils ne savaient d'où, dans l'ombre grandissante, mais qui les remuait, leur parlait à l'âme, tombait comme une prière de muezzin dans l'eur oreilles ravies.

Car tout était devenu infiniment calme dans la campagne autour. Plus de cris de commandement aux attelages cabrés alors que le soc s'enclave trop profondément dans le sol durci; plus de meuglements prolongés chez les troupeaux qu'on ramène des pâturages... rien que cette voix jeune et sereine dont les échos se rapprochaient de plus en plus, se précisaient davantage:

Dans les sillons creusés par la charrue, Quand vient le temps je jette à large main Le pur froment qui pousse en herbe drue: L'épi bientôt va sortir de ce grain.

Tout à coup la voix s'était tue.

.....L'endormement de la nature était tel à ce moment qu'on n'entendait plus que le bruissement des feuilles mortes agitées par un reste de brise, et, dans les champs, que le cliquetis des boucles et des anneaux de fer des harnais secoués par la pesante allure des attelages de labour qui s'en revenaient.

Au logis des de Beaumont, le père, voyant que Yves s'attardait, avait préparé la litière, rempli les auges, distribué d'avance les rations d'avoine:

—"Yves va faire une rude journée... Je suis sûr qu'il s'obstine à terminer sa "pièce"," avait-il dit à Marcelle.

..... Au bout d'un temps, avec un accent assourdi et comme gêné de rompre de nouveau le mystérieux silence qui planait sur les choses, la voix reprit plus bas. Elle venait maintenant de tout près, du coteau que dissimulaient les granges de la ferme:

—"Hue donc, Rougeaud! hue..." commanda Yves, en débouchant en même temps que l'attelage dans la cour de l'écurie.

Et l'on n'entendit plus rien.

C'était Yves qui chantait.











## Date Due



PS8456 .H6T4 Choquette, Ernest La terre

DATE ISSUEDITO 2CO

233362

